**DERNIÈRE ÉDITION** 

QUARANTE-SIXIEME ANNEE Nº 13956 - 8

DIMANCHE 10-LUNDI 11 DECEMBRE 1989

Tandis que le chancelier Kohl se rallie au processus d'union économique et monétaire

# Les Douze acceptent que le peuple allemand « retrouve son unité »

## Les exigences de l'interdépendance

A route promet d'être Llongue qui mênera à la mise en place, au cours de la prochaine décennie, d'une union économique et moné-taire, c'est-à-dire à la création d'una banque centrale commune et à un « pilotage » plus collectif des politiques finan-cières. Cependant, en fixant la date de la conférence intergouvernementale chargée de rédi-ger un nouveau traité, le conseil européen a franchi un cap important. L'expérience l'a prouvé : quelles que soient les réticences, la dynamique d'une talle conférence, prenant appui sur des engagements politiques clairs, est bien réelle. Comment imaginer que les Douze pourraient admettre, à la fin de 1997, que leur projet n'était

Il faudra, entre-temps, convaincre les Britanniques, hostiles aux transferts de souveraineté qu'implique l'union.
Londres garde la possibilité de
tout bloquer, même si le « com-préhenzion », confinant à
l'indifférence, de Me Thatcher
illustre le caractère, théoriese illustre la caractère théorique

CONVAINCRE Bonn de Une pas renoncer exigera une harassente persévérance. La raison n'en est pes que les Allemands se détourne construction suropéenne, gagnés par un rêve de puis-sance ou entraînés dans une quelconque dérive à l'Est. L'adhésion politique qu'ils pro-fessent à l'égard de l'unification ayent érigé le mark, la stabilité et la ouissance qu'il représente, en symbole de la nation, ils répugnent à pertager avec des partenaires jugés souvent futiles la conduite de leurs

Or c'est ce but qu'a assigné M. François Mitterrand à sa quête auropéenne : ne plus subir la loi de Francfort, acquérir un droit de regard sur la politique de la Bundesbank. Raisonnant exactement à l'inverse de Thatcher, le président de la République est convaincu que retrouver le pouvoir d'influen-cer les décisions passe, pour la France, par un pertage de la

DEPUIS deux ans, Paris n'a pas lésiné sur les concessions pour convaincre ses partensires de sa bonne volonté : le marché unique de 1993 se bêtit en suivant la vois libérale souhaités à Lon-dres comme à Bonn. Aussi y estime-t-on devoir être payée de retour.

De sérieux « coups de semonce » ont été adressés à Bonn, lorsque M. Helmit Kohl a donné l'impression de se déro-ber. L'Allemagne a besoin de la France, de son marché et. aujourd'hui, de son appui pour régier, dans le dialogue, ses problèmes à l'Est. La France a besoin de l'Allemagne pour construire une Communauté devenue pour elle celle de la

Les exigences de cette interdépendance ont fait l'objet d'un dialogue serré, et l'appui spec-teculaire donné par M. George Bush au projet communautaire n's pu que contribuer à inciter M. Kohl, cette fois encore, à arbitrer du bon côté.



L'« autodétermination » devra « se situer dans la perspective de l'intégration communautaire »

Le conseil européen de Strasbourg, qui devait terminer ses travaux samedi aprèsmidi 9 décembre, avait réglé, dès vendredi soir, deux difficiles dossiers. Les Douze, après le ralliement de M. Kohl, ont en effet mis au point le processus d'union économique et monétaire. Ils se sont aussi mis d'accord sur une déclaration prévoyant que le peuple allemand pourra « retrouver son unité à travers une libre autodétermination ». Ce droit ne pourra cependant s'exerde coopération Est-Ouest » et « se situe charte sociale.

STRASBOURG

de notre envoyée spéciale

depuis quelques mois les Occi-

dentaux face aux tumultes des

pays de l'Est est devenu, ven-dredi 8 décembre, plus crédible. L'affaire peut paraître bien tech-

nique au profane, mais, en déci-

dant de commencer avant la fin

de l'année prochaine à élaborer les instruments d'une politique

Nommé, samedi matin 9 décem-

bra, président du PC est-allemand,

l'avocat Gregor Gysi a déclaré que le

A Sofia, le comité central a pro-

due, en raison des mises en garde

répétées des conservateurs (page 4).

∉ démocratia radicala ».

comité central.

Le discours que tiennent

toucher à la ligne Oder-Neisse, qui détermine la frontière germano-polonaise depuis la fin de la guerre. Vendredi également, les Douze avaient approuvé le projet de création d'une banque pour les pays de l'Est, proposé par M. Mitterrand. Onze d'entre eux (Mme Thatcher

dans la perspective de l'intégration commu-

nautaire ». Le chancelier Kohl aurait, d'autre

part, affirmé qu'il n'était pas question de

cer que « dans un contexte de dialogue et s'est abstenue) ont aussi adopté le projet de

mune, la Communauté confirme qu'elle veut changer de nature et qu'elle entend se donner les moyens de ses ambitions : structurer autour d'elle une future grande Europe.

économique et monétaire com-

C'est le signal qu'on attendait, de Washington à Moscou en passant, bien évidemment, par Budapest, Berlin-Est, Prague et Varsovie. D'abord parce que,

pour qu'un ordre nouveau s'organise à partir des mutations chao-tiques actuelles, il lui faut des points d'appui. Une Communauté forte en est un, essentiel

Mais surtout, parce que, d'Est en Ouest, on craint plus ou moins explicitement de voir surgir de ce chaos une grande Allemagne qui tournerait le dos à la Communauté pour faire cavalier seul.

CLAIRE TRÉAN Lire la suite page 3



# La longue nuit du PC de Berlin-Est

A l'issue de débats confus, le Parti communiste de RDA s'est donné un nouveau chef, avant de changer de nom et de programme

de notre envoyé spécial La nuit a été très longue dans

parti devait définir una nouvelle voie, caractérisée, notamment, par une le stade convert du oflèbre club Dynamo de Berlin-Est où les A Prague, les négociations entre le 2 800 délégués du congrès extraordinaire du Parti commupouvoir et l'opposition ont abouti, vendredi soir, à un accord pour la forniste est-allemand ont élu, samedi 9 décembre, aux premation d'un gouvernement où les mières heures du jour, l'avocat Gregor Gysi, quarante et un ans, président d'un parti sans nom, dont la structure de direction a cédé à un remaniement important de

la direction du parti, qui ranforce la été entièrement changée.

position de M. Miadenov, successeur Les délégués ont ensui Les délégués ont ensuite pro-cédé à l'élection d'un comité directeur (Vorstand) d'une conde M. Jivkov, lequel a été exclu du taine de membres pour rempla-cer l'ancien comité central. Il n'y A Moscou entin, le comité central s'est réuni, samedi matin, à trois jours de la session du congrès des députés, dans une atmosphère tena plus ni bureau politique ni secrétaire général

A une majorité qualifiée, le congrès avait voté auparavant

nom de Parti socialiste unifié campagne électorale, et ont d'Allemagne (SED), sous lequel le PC avait été créé en 1946 lors de la fusion forcée de l'ancien

Parti communiste et du Parti

social-démocrate de la zon

d'occupation soviétique. Le nouveau nom du parti ne sera toutefois décidé que le week-end prochain. Le congrès extraordinaire reprendra en effet ses travaux dans une semaine pour débattre des grandes lignes des nouveaux programmes et des statuts dont il entend se doter. Dans son allocution à l'ouverture du congrès, M. Gregor Gysi avait fait plusieurs propositions à propos de la nouvelle dénomina-

De nombreux délégués ont estimé que l'ancien SED était lié à de trop mauvais souvenirs pour

dans la nuit pour abandonner le servir de porte-drapeau dans une expliqué au cours des débats qu'il s'agissait, en changeant le nom du parti, de donner un signal à la population de sa

> «La longue nuit du SED», titrait sur toute sa manchette le quotidien de Berlin-Ouest TagesZeitung distribué par centaines d'exemplaires dans la nuit aux délégués! Interruptions de séance, modifications de l'ordre du jour, appels à la démocratie mais aussi à la discipline, le parti a donné de lui, toutes ces heures, dans cette immense salle de sport, une impression de confusion, l'image d'une sorte de bateau ivre.

> > HENRI DE BRESSON Lire la suite page 4

### La réforme de l'usure

Le taux maximum ne pourra dépasser d'un tiers le taux moyen de la Banque de France

## Accalmie

aux Philippines Importante manifestation de soutien à Mª Aquino

La télévision privée en Grande-Bretagne Central TV redouble de dynamisme

*Œ* Grand Jury RTLie Monde >

Débat entre Jean Elleinstein et Guy Sorman, dimanche, à 18 h 30

Le sommaire complet se trouve page 18

Jean-Francois CHAMPOLLION photographiee par Herve CHAMPOLLION



## La mort de Hans Hartung Le peintre, pionnier puis classique de l'« abstraction »,

est mort, vendredi 8 décembre, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans

C'était à Antibes, il y a quel-ques années, dans la villa-atelier que l'artiste avait édifiée quand la célébrité le lui avait enfin permis. Le peintre évoquait sans le moindre pathétique les drames q'il avait traversés sa vie durant. Mais il ne disait pas «c'était en...», mais plutôt «c'était quand je peignais...», tant il était clair pour lui que sa vie avait moins d'importance que ses toiles. Quelle vie pourtant!

Commencée à Leipzig le 21 septembre 1904, dans une famille bourgeoise et artiste à la fois, elle fut d'abord celle d'un jeune Allemand lettré: études à Dresde et à Leipzig, premières copies de maîtres anciens et modernes vers l'âge de vingt ans, passages aux Beaux-Arts de Dresde et de Munich

En 1926 cependant, Hartung se convaine qu'il doit quitter son avec l'espoir de vendre quelques

pays natal pour éviter de tomber dans le provincialisme. Voyage à Paris donc, après un tour en Italie à bicyclette. Finie l'adolescence facile. Hartung a vingtdeux ans et connaît prompte-ment la bohème.

Parce que la vie y est moins chère, il s'établit à Leucate, puis aux Baléares, à Minorque, où il mène une vie de peintre-pêcheur en compagnie d'Anna-Eva Bergmann. Les liens avec l'Allemagne se rompent quand le père du peintre meurt, en 1932, et quand Hartung devient persona non grata dans PAllemagne hitlérienne. C'est qu'il est déjà un - dégénéré », c'est-à-dire un moderne qui pratique l'abstraction et se résère au cubisme et à Cézanne.

En 1935, étant revenu à Berlin

toiles par nécessité économique, il doit fuir la police et quitte clandestinement sa patrie grâce à Christian Zervos.

Réfugié à Paris, il s'enfonce dans la dépression et la pauvreté. Son épouse le quitte. Ses amis, le sculpteur Gonzales en particulier, s'efforcent de le secourir, mais sa peinture, de plus en plus gestuelle, et d'une abstraction qui n'a rien à voir avec la géométrie mondrianesque et l'enseignement du Bauhaus n'a aucun succès. Il s'y tient cependant, a vec une fidélité admirable.

Alors qu'un compromis lui permettrait d'améliorer son ordinaire et de payer le loyer d'un petit atelier, Hartung fait du Hartung, dans l'indifférence à peu près générale des amateurs et de la critique.

PHILIPPE DAGEN Lire la suite page 10

A L'ÉTRANGER: Algéria, 4,50 DA; Marce, 6 de.; Turésia, 700 m.; Alleringos, 2,50 DM; Autriche, 20 sch.; Belgique, 40 fr.; Canada, 1,95 \$; Antibet/Réunion, 7,20 F; Côte-d'hoire, 315 F CFA; Dansmark, 11 kr.; Espagne, 150 per.; Grice, 180 dr.; March, 30 p.; India, 2 000 L.; Libye, 0,400 DL; Locambourg, 40 L; Norwige, 13 tr.; Paye-Sas, 2,50 dL; Portugal, 140 esc.; Sénégal, 335 F CFA; Subte. 14 cs.; Suisse, 1,80 f.; USA (NY), 1,50 \$; USA (NY), 1,

Le Monde

7, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09

Edité par la SARL le Monde

Dranée de la société :

cent ans à compter du 10 décembre 1944. Canital social: 620 000 F

Principant associés de la société :
Société civile

Les rédactours du Monde »,
Société anonyme
des lecteurs du Monde,
Le Monde-Entreprises,
MM. André Fontaine, gérant,
et Hubert Beuve-Méry, fondateur,

i, rue de Montessuy, 75067 PARIS RH : (1) 45-55-91-82 on 45-55-91-71 THEX MONDPUB 206 136 F

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

Renseignements sur les microfilms ; index du Monde su (1) 42-47-89-61

**ABONNEMENTS** BP 507 09 75422 PARIS CEDEX 09 Tel.; (1) 42-47-98-72

JOH K

30) [

792 F

1m 1300 F 1300 F 1300 F 2650 F

ETRANGER:

Pour vous abouter RENVOYEZ CE BULLETIN

161. : 05-04-03-21 (numéro vert)

Le Monde

Edité par la SARL le Monde

Gérant : André Fontaine,

directeur de la publication

Anciens directeurs:

Hubert Beuve Méry (1944-1969)

Jacques Feuvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985)

Rédecteur en chef :

Daniel Vernet

Corédacteur en chef :

Claude Sales

Administrateur général :

**Bernard Wouts** 

7 RUE DES ITALIENS.

75427 PARIS CEDEX 09

Tél.: (1) 42-47-97-27

Telex MONDPAR 650572 F;

Télécopieur : (1) 45-23-06-81

gements d'adresse définitifs on provi-: non abounés sont invinés à forma-sor demande deux semaines avant départ. Joindra la demière bande d'envoi à toute correspondance. PORT PAYÉ : PARIS RP

584 7

972 F 1 460 F

DAT PRANCE

36 F

724 F

PAYS

# Proust prix Goncourt

les louanges qu'ils me donnent, fort exagé-rées, ne me semblent pas tout à fait celles que je mérite peut-être. » Les échanges de lettres de décembre 1919 illustrent cette

tension. Gaston demande que Proust lui fasse confiance, certes le livre est épuisé,

mais les libraires seront très vite réapprovi-

U 44 de la rue Hamelin, il faut réveiller Marcel Proust qui dort, ce réveiller Marcel Proust qui dort, ce 10 décembre 1919, dans le petit lit de cuivre de son enfance. An cours de leur déjeuner rituei, les dix – entendez les dix jurés Goncourt – lui ont décerné le prix, par six voix contre quatre au livre de Roland Dorgelès, les Croix de feu. Jacques Rivière, le directeur de la NRF, qui défend Proust avec acharnement et tendresse depuis qu'il a avec acharmement et tendresse depuis qu'il a lu Un amour de Swann, en prison, en Allomagne, pendant la guerre, Gaston Gallimard, qui est l'éditeur d'A l'ombre des jeunes filles en fleurs, et Gustave Tronche, le directeur commercial, traversent l'entrée imprégnée de l'odeur des fumigations, s'installent brièvement pour féliciter Marcel Proust. Ils sont bientôt remplacés par la cohorte de journalistes jusque-là essez indifférents à cet inconnu qui passait ses nuits au Ritz quand les autres étaient glacés dans les tranchées, cet écrivain qu'on dit trop vieux, trop riche, trop anob. Proust les renvoie, est trop riche, trop snob. Proust les renvoie, est victime ensuite d'une violente crise

Le lendemain, vingt-sept articles com-mentent son livre. Sa reconnaissance envers Léon Daudet est immense, son inquiétude ne faiblit pas pour autant. Léon Daudet s'est bien battu. Son attachement à Proust est ancien. Dans ses souvenirs, il évoque le jeune homme enveloppé de lainages, sux yeux de biche, qui débarquait vers 7 heures et demie chez Weber, déclarait qu'il n'allait pas rester, que le bruit lui faisait mal, et puis « éclatait d'un rire enchanté », et « se mettait à faire des remarques d'une extraordinaire nouveauté ».

### Les ennemis « de Pintérieur »

Il ne l'a guère vu, pendant vingt ans, mais est resté fidèle, en dépit de leurs divergences politiques et littéraires, à l'écrivain qu'il potitiques et littéraires, à l'écrivain qu'il décrit enfermé » pour échapper à l'abus que l'on ferait de sa trop grande obligeance », de « son amicale émotivité », ce que Rivière appelle son goût passionné et maladif de rendre service. Déjà les jurés Goncourt, en 1913, avaient discuté de Swann. Bourges, les deux Rosny, Daudet, Céard, Geffroy, Bergerat, Hennique, Descaves et Paul Marserite, qui est mort dernis avaient hésité. geritte, qui est mort depuis, avaient hésité. Proust avait dit : \* Peut-être en voyant mon livre discuté par ce jury certaines personnes aurons-elles l'idée de le lire, et qui sait si, parmi elles, ne se trouvera quelque ami de ma pensée. »

La récompense qui couronne A l'ombre des jeunes filles en fleurs - et ce titre n'y est sans doute pas complètement étranger apporte brutalement la gloire que Proust attendair, et déclenche aussi des tempêtes. - Une punition rituelle, dit Rivière, ces protestations qui saluent toujours les premières tentatives pour mettre en place une grande œuvre? - Il y a ceux qui vicillissent Proust de jour en jour : le 10 décembre, il a quarante-huit ans, le 11, il en a cinquante-deux, à la fin de la semaine, cinquante-huit. Il s'en amuse : quelle ironie pour quelqu'un qui a entamé déjà sa course contre la mort, pour qui tous les gestes de la vie aont consa-crés à finir son livre avant que « vienne la nuit où l'on ne peut plus peindre ».

Deux sortes d'adversaires se rassemblent contre son livre. Les anciens combattants, que représente le livre de Dorgelès – à qui Albin Michel confectionne une bande, en grosses lettres : Prix Goncourt, en toutes petites : quatre voix sur dix, - et les tenants de l'art révolutionnaire, qui, comme dit Marcel, no « savent pas lire ».

Proust, pourtant, a d'autres motifs d'inquiétude. Les ennemis « de l'intérieur » l'atteignent toujours beaucoup plus que les huriements de loups qui, pent-être, le rassu-

Ce qui le bouleverse, ce sont les malen-tendus, à vrai dire constants, avec la NRF et Gaston Gallimard, qu'il a rejoints depuis 1916. Les résume cette remarque : « Même

n'a cessé de vivre de la manière la plus

Tout le monde ne va pas jusqu'à imiter M= de Chevigné, dont Proust dit : « Elle refusait de m'aimer lorsque j'avais vingt ans.

Marcel Proust per Berthold Mann (1920)

savaient pas quand il y en aurait. J'en

Un pen plus tard, il écrit à Gaston Gallimard, sans jamais lui répondre à propos du banquet que celui-ci lui a proposé d'organiser, qu'il s'attriste de ne point l'avoir eu à diner - - avez-vous su que je vous avait invité ? -, - mélange les reproches et les remerciements, évoque - nos fausses manœuvrez qui ont fait rater tant de ventes ». « Que mon Goncourt ais été saboté, cela m'est égal, mais il peut en résulter pour moi des chagrins. »

La question de la « reconnaissance », de la gloire, et la question des ventes se mélangent de manière compliquée, elles conver-gent vers une question unique, obsédante, et paradoxalement proustienne, celle de la ren-contre avec les lecteurs, sans quoi, pour Proust, le livre n'est pas. « Qu'un prix me rabaisse, s'il me fait lire, je le présère aussi-tôt à tous les honneurs. »

C'est que l'expérience de ne pas être lu, de n'être pas pris au sérieux, d'être la de travers, est une expérience que Proust, à quarante-huit ans, alors que Du côté de chez Swann a commu un succès honorable et que

suite la sœur de sa femme de chambre dans les librairies. « Il n'y en avait pas. Ils ne les dédains de Paul Souday, le critique du Temps, qui croit pourtant être l'artisan du succès de Proust, et les incompréhensions de tous ceux qui croient lire chromique mon-daine et psychologie d'oisif, tandis que le sang sèche à peine sur les champs de

### Rencontrer « son » public

C'est pourquei Proust attache tant d'importance à avoir un lecteur comme Jacques Rivière, « qui devine que mon livre est un ouvrage dogmatique et une construc-tion », c'est pourquoi il se plaint tant des articles, même bien intentionnés, qu'il obtient dans les journaux. C'est dans le Temps retrouvé qu'on peut lire: « L'ouvrage de l'écrivain n'est qu'une espèce d'instrument d'optique qu'il offre au lecteur afin de lui permettre de discerner ce que, sans le livre, il n'eût peut-être pas vu en soi-même. » La reconnaissance en soi-même par le lecteur est la preuve de la vérité de celuilà, et vice-versa.

A vrai dire, il y avait, au départ, toutes les raisons du monde pour que Proust ne rencontre pas de son vivant « son » public, et de Rivière sur Proust,

pent-être même peut-on imaginer que les Jeunes Filles publiées en 1914 auraient en un autre destin.

De la même manière que Proust sentait qu'il ne pouvait être accepté à la NRF, mal-gré la tendresse de Rivière, il cite à ce propos saint Jean: « Il voulut entrer dans son héritage, et ne fut pas reçu. ».

Le Goncourt changes les données, bouleversa les cartes, comme un atout qu'ensuite on oublie. (Car si l'on ne se souvient de presque aucun des lauréats Goncourt, pour Proust, c'est l'inverse, la plupart des gens ignorent simplement qu'il l'obtint : il est trop grand.)

Painter écrit ainsi que, si en apparence, le succès de A l'ombre des jeunes filles en fleurs, dont l'achevé d'imprimer porte la date du 30 novembre 1918, est, avant le Goncourt, du même geure que celui de Du côté de chez Swam. il y a, entre avril, date de la publication, et novembre, une sorte d'électricité dans l'air. On pressent quelque

### L'après-guerre

Proust, avec son livre au titre si apaisant, répond, en apparence aussi, au besoin de divertissement que tout le monde éprouve. Mais cela est une raison de surface, et la vraie raison est, on pent le supposer, inverse, et double.

L'après-guerre de 1914 comme la Libération sont des sortes de moment de disponibi-lité exceptionnelle. Le succès de Proust peut être comparé à la vogue de l'existentialisme, avec sa part de vérité et de malentendus.

Il faut enfin s'attarder sur le contenu du deuxième livre de A la recherche du temps perdu. A l'ombre des jeunes filles en fleurs, on s'en souvient, raconte les amours adolescentes de Marcel et de Gilberte, la fille de Swann. Il décide de ne plus la voir, part pour Balbec, rencontre Albertiae et ses amies, fait l'expérience des trois arbres d'Hudimesnil, découvre sa vocation, à travers Bergotte nil, decouvre sa vocazion, a travers bergotte et Elstir, et surtout découvre « le commencement des progrès irrégulters de l'oubli » ou la manière dont on croit que passe le chagrin, le deuil, la manière dont il passe, et ne gru, le deuil, le maniere dont il passe, et ne passe pas. Or, simultanément, Proust écrit qu'il a « assimilé complètement la guerre, si complètément qu'[il] ne peut l'isoler « « Elle est pour moi, dit-il, moins un objet qu'une substance interposée entre moi et les objets. obiets. =

rer avancer sur le chemin des progrès irrégu-liers de l'oubli, c'est certainement l'état des lecteurs à qui Proust souhaite offrir cet « instrument d'optique » qu'est son livre. Aussi peuvent-ils s'y reconnaître, tout en y trouvant l'apaisement qu'il procure, dans cet excès des sentiments accompagnés d'une « paisible raison ».

Ainsi y ent-il une étrange rencontre, parce que ce livre écrit avant la grande fracture de 1914-1918, était le livre de l'après, qu'il accompagnait pour les Français • ce trajet de l'arrachement au souvenir dont on ne ent au souvenir dont on ne peut hélas vous épargner les méandres

Aussi, sans doute parce que ce prix Gon-court récompensait un homme qui était très près de mourir, ils lui assurèrent une très fragile paix, le sentiment fugace d'être accueilli, un petit morceau de gioire : il fut l'étincelle, et puis, le temps passant, on oublia cette étrange erreur qui n'en était pas

## GENEVIÈVE BRISAC

Lire sur le sujet les biographies d'André Maurois et Robert Painter, la correspondance Proust-Gaston Galli-mard, et la correspondance éditée chez Plon par Philippe Kolb. Très intéressant, le numéro des Cahiers Marcel Proust inti-tulé « Progrès dans la conneissance du cœur humain », qui rassemble les textes Indicains et Sovietiques ont conclu den accords sur le contrôle des armements nucléaires

- . . .

The state of the state of Paragraphics "海州大海" 化二甲二酚盐二甲基二烷

The second of the second of the second

The second of the second of - No. 17.44 70

> - :--· · · · · ·

le ralliement ta

mocessus d'unio

# DIMANCHE 10 DECEMBRE A 19 H **EMISSION SPECIALE SUR EUROPE 1**

Le Président de la République en direct de l'Elysée interrogé par Jean-Pierre Elkabbach, Alain Duhamel et Serge July

Diffusé sur Antenne 2





# ETRANGER

Le Conseil européen de Strasbourg

## Le ralliement tardif du chancelier Kohl au processus d'union économique et monétaire des Douze

La conférence intergouvernementale chargée de définir les deuxième et troisième étapes de l'union économique et monétaire (UEM), ainsi que les exigences institutionnelles qu'elle suppose, sera bien ouverte fin 1990, et la charte sociale a été approuvée par onze Etats membres, Mrs Margaret Thatcher restant, comme prévu, à l'écart.

### STRASBOURG de notre envoyé spécial

Tout s'est donc passé comme dans un scenario bien huilé. « Nous avons le souci qu'émane de Strashourg un message politique clair. C'est pourquoi je suggère qu'on fixe une date. Il convient que ce soit déjà en 1990. Si nous tardions trop, on périrait en effet d'euros-clèrose. C'est M. Heimut Kohl clérose. • C'est M. Heimut Koni qui est intervenu de la sorte dès le début du débat, indiquant avec net-teté que le temps des hésitations et des réticences était révolu. La voie ainsi dégagée, les chefs de gouver-nement ont souligné, les uns après les autres, qu'il importait d'aller de l'avant. Mme Margaret Thatcher a affirmé, quant à elle, qu'elle trouaffirmé, quant à elle, qu'elle trou-vait la convocation de la confé-rence prématurée. Mais elle l'a exprimé avec modération, sans chercher à rouvrir le débat, en l'instauration d'une L'EM mais qu'elle préférerait y parvenir par une formule évolutive, sans modi-fier le traité.

Dans cette ambiance presque consensuelle, il n'était pas nécessaire de procéder à un vote qui aurait mis en relief la marginalisa-tion du premier ministre britannique. - Je suis en droit de constater que la majorité est réunie pour tenir une conférence intergouverne-mentale. Celle-ci commencera ses travaux fin 1990 à la diligencé de la présidence italienne », a déclaré M. François Mitterrand.

Les Français ne cachaient pas leur satisfaction. - C'est un résultat important, c'est en fixant des échéances précises que nous avancons -, observait un membre de la délégation, notant que la décision sur l'UEM venait d'être prise dans le contexte plus général d'une réflexion sur l'avenir de l'Europe, sur la nécessité de renforcer Communauté comme pôle de stabilité face aux événements de l'Est. M. Jacques Delors se félicitait de l'équilibre dynamique » qui venait d'être trouvé entre les différentes préoccupations de la Com-munauté. « L'Europe s'est penchée sur l'après-1992, la mutation est

Américains et Soviétiques ont conclu à Genève deux

accords de vérification expéri-

mentale, l'un sur les bombar-

diers lourds et l'autre sur les missiles balistiques. Un troi-

sième accord pourrait être conclu prochainement sur le contrôle des ogives de missiles

Genève (AFP). — Clôturant le douzième round de négociations sur les armes nucléaires et spatiales qui, commencé le 29 septembre, a pris fin vendredi 8 décembre, les chefs des délégations américaine et soviétique, MM. Richard Burt et louli Nazarkine, ont tenu leur pre-puième conférence de presse com-

mière conférence de presse com-mune et signé l'un de ces accords

en présence des journalistes.

Les deux parties sont convenues de procèder à des démonstrations réciproques des procédures de vérification permettant de faire la distinction entre les bombardiers lourds équipés de missiles de croisière et ceux qui ne le sont pas. De même, elles exhiberont l'une les techniques d'identification des missiles halistiques, un

raure les techniques à localitéa tion des missiles balistiques, un procédé baptisé - Tagging - (éti-quetage). Celui-ci permettra, a expliqué M. Burt, de disposer, en quelque sorte, de - l'empreinte digitale - de chacune de ces armes,

et donc d'établir une identification

individuelle. De tels essais devraient aider à mettre au point les dispositions définitives d'un

en présence des journalistes.

belistiques.

engagée », observait le président de la Commission européenne.

La conférence intergouverne tout ce que cela implique (le chan-celier Kohl est revenu sur la nécescener Koni est revenu sur la neces-sité d'accompagner le sant qualita-tif qu'implique l'instauration d'une union économique et monétaire en renforçant les pouvoirs du Parlo-ment européen muis en étant atten-tive cependant, à ne pas trop char-ger la barque. Ce que la conférence

Delors, doit assurer la stabilité grâce à la mise en place d'une banque centrale commune et en ren-forçant de manière équilibrée l'intégration économique et l'intégration économique et l'intégration monétaire. Sa mise en place bénéficiers de l'expérience de la première étape du programme de l'UEM, qui débuters le 1= juillet 1990.

Ancuse date n'est fixée pour le passage de la première à la deuxième étape. Celui-ci sera pos-



devra étudier, c'est l'union écono-mique et monétaire des Douze, étape importante vers l'union politique, sans qu'il s'agisse pour autant, à ce stade, de tracer les contours de cette union politique.

### De sérieux coups de semonce

Les travaux préparatoires vont se poursuivre en 1990. « Le rap-port du groupe Guigou a établi l'ordre du jour de la conférence. Il ne faut pas répondre n aux questions qui sont inventosibes, essayer d'avancer » expliqueit-on du côté français. Une tâche qui occupera les ministres des finances, ceux des affaires étrangères et, bien sûr, la Commission européenne, en 1990. Celle-ci va hâter la rédaction d'un rapport où elle évaluera les avantages d'une UEM pour la Communauté. Aucune échéance n'est fixée pour l'un ou l'antre des intervenants a expliqué que le traité devrait être ratifié à la fin de 1992. Personne ne doute qu'il faudra au moins un an

- l'année 1991 - pour s'entendre sur le mode de fonctionnement de l'union économique et monétaire. Celle-ci, si l'on se réfère aux lignes directrices du rapport de conité

traité START et des procédures de contrôle.

round de négociations : les Etats-Unis ont formellement levé leur opposition à l'inclusion des missiles mobiles dans les discussions, et les

mouses dans ses discussions, et les Soviétiques out accepté de se ren-dre, dans les jours qui viennent, en visite dans deux laboratoires améri-cains, où se poursuivent les recher-ches liées au déploiement d'un bou-clier spatial (initiative de défense strattérique) à consequent fuit en

stratégique). A ce propos, fait-on valoir du côté américain, l'URSS a

certes renoncé au lien formel qu'elle établissait entre la conclu-sion d'un traité START sur les

armenents offensifs et un accord sur les armes défensives, mais elle a fast un pas en arrière en récla-mant le droit de se retirer d'un accord START si elle en vient à

considérer que les Américains out

pris des libertés avec les clauses du

traité ABM de 1972 sur les mis-siles antibalistiques. « Les appro-ches des deux partles sont encore très éloignées l'une de l'autre », a souligné en écho M. Nazarkine.

Le treizième round des négocia-

tions nucléaires et spatiales se tien-dra en février. Il aura été précédé,

en janvier, d'une nouvelle rencon-tre entre M. Baker et le chef de la

diplomatie soviétique, M. Edouard Chevardnadze, qui ont reçu pour instruction, au récent sommet de

Malte, d'accélérer la négociation

Autre résultat de ce douzième

Clòturant le douzième round des négociations de Genève

Américains et Soviétiques ont conclu

deux accords sur le contrôle

des armements nucléaires

sible aussitôt le nouveau traité ratition des progrès accomplis. Personne ne doute que les Britanniques participeront aux travaux à venir sinsi qu'à la conférence. Ils auront alors théoriquement le pou-voir d'empêcher un accord qui exige l'unanimité. Mais en prenant le risque de voir les Onze organiser

traité.

La pleine adhésion au projet d'UEM manifestée, vendredi, par M. Helmut Kohl ne peut faire complètement oublier la démarche hésitante des jours précédents. « Il a fallu qu'il clarifie sa position. Il est évidera que, depuis le début de la semaine, de sérieux coups de semonce lui ora été adressés. Mais cette péripétie ne laissera pas de séquelle. Le couple francoallemand est reparti pour un tour », commentait, samedi soir,

La charte des droits sociaux fon-damentaux a été approuvée par onze pays. Cette fois encore, M= Thatcher a marqué sa diffé-rence. Elle récuse la charte, a+elle expliqué, non pas par désimérêt pour la dimension sociale du mar-ché unique, mais parce que la démarche est trop dirigiste. Elle redoute qu'elle ne suscite une nonvelle vague de réglementations communautaires qui ne pourra qu'entraver l'épanouissement des entreprises et, par là même, l'acti-vité économique. Le premier ministre britannique a cependant indiqué que le Royaume-Uni participera sans restriction aux débats sur les projets de directives que présentera la Commission pour rer la mise en œuvre de la

Cet échange de vues a été l'occa-sion pour plusieurs chefs de gou-vernement de suggérer que s'engage une réflexion sur une politique commune de l'immigration et du droit d'asile. M. Mitterrand a apparenment estimé que s'engager dans cette voic était prématuré.

PHILIPPE LEMAITRE

## Les étapes de l'UEM

douzaine de benquiers cen-traux et d'économistes de la Communauté, le rapport Delors a été présenté le Delors a été présenté le 17 avril demier, puis adopté au sommet de Madrid le 27 juin. Le principal reproche qui lui avait été fait, était de ne pas foxer de date pour l'achèvement de l'Union économique et monétaire (UEM). Saul, le lancement de la première étape est fixé au 1= juillet 1990, date de la libéralisation des mouvements de canitaux de canitaux des mouvements de capitaux dans la CEE. Au terme de trois étapes, l'achèvement de l'UEM doit être symbolisé par l'adoption d'une monnaie COMMUNE:

- Première étape : il s'agit principalement d'obtenir une plus grande convergence des performances économiques en renforçant la coordination des politiques économiques et monétaires dans le cadre institutionnel existent. C'est au cours de cette étape que doit être préparé, adopté et ratifié

- Deusième étape : dotés d'un nouveau traité, les pays de la Communauté pourront préparer leur véritable union monétaire. Un système européen de banques centrales (SFBC) deurait être colé il (SEBC) devrait être créé. Il absorberait les arrangements monétaires éxistants et appliquereit progressivement une politique monétaire commune.

leur autonomie, mais leurs cours devraient évoluer de manière parallèle et les résjus-tements devraient devenir

- Troisième étape : l'UEM existerait véritablement car les parités des monnaies seraient irrémédiablement fixées, et dès lors une monraie unique, de préférence l'écu, pourrait être adoptés. Les règles de la Communauté dans les domaines macro-économique et budgétaire deviendraient convergentes. Le SEBC serait seul responsable des interven-tions sur les marchés et gérerait l'ensemble des réserves de

Les principaux pays ont manifesté d'importantes divergences d'opinions depuis la conception du rapport Delors. rables à une approche graduefiste et excluent que l'UEM puisse être réalisée sans la totalité des membres de la Communauté. Les vues du gouverneur de la Bundesbank, M. Karl Otto Pohl, favorable à une évolution par étapes, sem-blent d'ailleurs l'avoir emporté au sein du comité Delors sur celles de son homologue fran-çais, M. Jacques De Larosière, qui préconisait le création pré-coce d'un fonds de réserve européen.

## La charte sociale

Déclaration solennelle gnante, la « charte sociale ) adoptée à onze a surtout une signification symbolique et constitueir l'une des priorités de la présidence française. Ainsi que l'ont rappelé plu-sieurs chefs de gouvernament, alle donne une volumension sociale > sux objectifs économiques de la Communauté suropéenne dans la perspeotive du marché unique. Ce document de principe devrait être complété par un programme d'action qui sera pré-paré par la Commission.

intitulé « Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs », le texte comprend vingt-six articles d'orientation générale à appliquer « selon les modalités propres à chaque pays » et destinés à ébaucher un futur droit social européen.

Il passe donc en revue tous les thèmes indispensables : les conditions de vie et de travail (duréa et aménagement du temps de travail, repos hebdo-madaire, congé acquel payé et contrat de travail), la « libre circulation des travailleurs », le droit à une rémunération e équitable » pour avoir un niveau de vie « décent », ou le droit à une protection sociale « adéquate », dont une retraite « suffisante ». Il reconnaît bien sûr la liberté d'association des employeurs et des travailleurs et ouvre la possibilité de la signature de conventions collectives européannes. Enfin, il recommande des mesures pour les personnes exclues du marché du travail, se déclare en faveur du droit à l'information et à la formation professionnelle ainsi que pour l'éga-lité professionnelle.

# L'acceptation

Suite de la première page

Le chancelier Kohl a donné, vendredi, le gage que telles ne sont pas ses intentions. L'union économique et monétaire implique, en effet, des transferts de souveraineté beau-coup plus importants que tous ceux auxquels la Communanté a procédé depuis se création.

En outre, étant données l'actuelle suprématie du mark et la belle indépendance des institutions monétaires ouest-allemandes, c'est la République fédérale qui, dans cette affaire, risque de laisser des

L'engagement que l'on attendait du chancelier Kohl était présenté comme un test de sa bonne foi européenne. C'est aussi un acte de courage, car le projet est impopulaire dans de larges secteurs de l'opinion allemande qui recoupent son électorat.

L'épreuve de vérité imposée au chancelier a consisté aussi à lui faire clarifier ses positions, jugées sous certains aspects ambigués, à sous certains aspects ambigués, à propos de l'unité allemande. Il a été abondamment cuisiné au cours des deux discussions informelles, lors du déjeuner et du dîner des Douze, vendredi. Il savait que certains de ses partenaires n'avaient pas apprécié de n'être pas informés au préalable du plan en dix points sur l'unité allemande qu'il a pré-senté le 28 novembre au Bundes-

Il savait aussi que les mêmes, mêlant leurs voix à celle de M. Gorbatchev, lui reprochaie n'avoir pas évoqué dans ce plan la question des frontières, c'est-à-dire de n'avoir pas donné de garanties sur l'intangibilité de la frontière entre la RDA et la Pologne. C'était le cas pour M. Mitterrand, mais aussi pour M. Andreotti et pour M. Thatcher, qui le questionna avec une particulière opiniatreté.

## La ligne

Ces propos de table des Douze ne font traditionnellement pas l'objet de comptes rendus détaillés. Mais il semble que le chanceller se soit prêté de bonas grâce à ce jeu de la vérité, qu'il avait lui-même le souci de dissiper les malentendus et qu'il y est parvenu notamment à propos de la ligne Oder-Neisse. Il aura été, si l'on en juge par les échos de ces conversations, plus net dans ce huis clos avec ses partenaires qu'il n'a jamais voulu l'être jusqu'à présent en public.

Ces maientendus, de même que les atermoiements du chancelier à propos de l'union monétaire, avaient sensiblement détérioré ces dernières semaines la qualité des relations franco-allemandes. La bonne entente paraît avoir été restaurée vendredi.

Il était grand temps en tout cas d'assainir l'atmosphère, comme l'a montré par exemple le débat sémantique suquel se sont livrés de leur côté vendredi après-midi les fonctionnaires des ministères des affaires étrangères pour mettre la dernière main à un projet de déclaration sur l'Europe de l'Est. Les Allemands avaient demandé que

soit inclus dans ce texte un paragraphe disant que les Douze recherchent « un état de paix en Europe dans lequel le peuple alle-mand retrouve son unité à travers l'autodétermination ».

Les Italiens, dans leur grand souci de ne pas peiner M. Gorbat-chev, ne voulaient pas que figure le terme « autodétermination » et bagarrèrent un moment avec une vague complicité française. Cétait tout simplement manquer au respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et être en cela plus royaliste que le roi du Kremlin lui-même. Les Italiens durent renoncer moyennant des aménagements du texte qui précise que ce droit des Allemands à l'autodétermination doit s'exercer - dans un contexte de dialogue et de coopération Est-Ouest » et qu'il « se situe dans la perspective de l'intément dit qu'il n'est pas un droit

### Deux débats séparés

A aucun moment les chefs d'Etat et de gouvernement présents ne donnèrent l'impression qu'ils mettaient entre les mains du chanmettaient entre les mains du chan-celler une sorte de marché en vertu duquel ils auraient échangé leur compréhension bieuveillante pour l'unité allemande contre son enga-gement pour l'union monétaire. Les deux questions ont été traitées séparément. Elles n'en sont pas moins liées sur le fond. M. Kohl a beauconn donné mison'il a fait beaucoup donné puisqu'il a fait passer ses convictions européennes avant des intérêts nationaux et avant ses intérêts électoraux. Le moins qu'il est en droit d'attendre maintenant est qu'on lui donne des marques claires de confiance.

Les chefs d'Etat et de gouvernement n'avaient plus, samedi matin, qu'à approuver les diverses déclarations politiques dont la prépara-tion s'est achevée dans la nuit. Outre celle qui porte sur l'Europe de l'Est, prodigue ses encourage-ments à M. Mikhail Gorbatchev, prône le changement dans la stabi-lité et défend le droit à l'autodétermination sous conditions des Aliemands, d'autres déclarations sont consacrées au Moyen-Orient et au Liban, à l'Afrique australe et à

l'Amérique centrale. Les Douze devraient encore parler de l'Europe de l'Est, et notam-ment de la politique à mener envers la RDA où M. Mitterrand devrait se rendre avant la fin de la présidence française de la Commu-nauté. Ils approuveront formelle-ment un accord – que M. Roland Dumas présentait vendredi soir comme acquis - sur les trois pro-positions faites par M. Mitterrand en matière d'aide à l'Est : création d'une banque d'investissements pour l'Europe de l'Est, d'une fon-dation européenne pour la forma-tion et accès des ressortissants d'Europe de l'Est aux programmes

de formation de type Era Le bilan pour la présidence francaise est donc très consistant.

CLAIRE TRÉAN

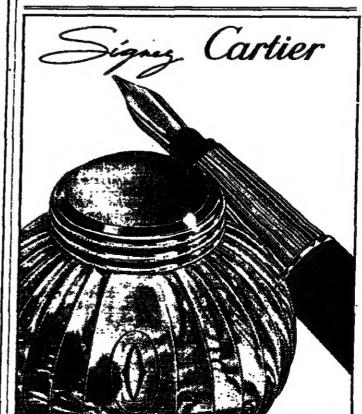

# afin que le traité soit pratiquement prêt pour la rencontre de juin pro-chain entre les deux présidents.



a sina) (se suspen

TRSS fait un pas

a direction des Etats-l

## «L'armée n'est pas au service d'un seul parti»

déclare le ministre de la défense est-allemand

BERLIN-EST

de notre envoyé spécial

Si des manifestants devaient s'en prendre aux installations militaires de la RDA, comme ils l'ont fait déjà pour certains locaux de la police secrète la (STASI), ce serait une action autrement plus irresponsable et, donc, autrement plus grave, dès lors qu'ils parviendraient à s'emparer par la force de matériels – des armes et des mueitions – représentant un danger pour l'armée chargée de les protéger. C'est en substance l'avertissement lancé, vendredi 3 décembre, par le ministre est-allemand de la par le ministre est-allemand de la défense, l'amiral Theodor Hoffmann qui recevait - pour la pro-mière fois depuis la création de la RDA il y a quarante ans - des journalistes français chargés des problèmes de défense.

problèmes de detense.

«Nous n'avons rien à cacher
mais on ne s'invite pas dans une
caserne sans l'autorisation spécifiquement délivrée par la Chambre
du peuple à laquelle l'armée est
constitutionnellement subordonnée », a expliqué l'amiral Hoff-

mann. Le ministre a laissé sans réponse une question concernant l'attitude de l'armée nationale populaire est-allemande (NVA) en cas d'action contre des installations de l'armée soviétique en RDA. Des informtions de source ouestallemande ont fait état, sans la dater précisément, de l'entrée de manifestants est-allemands dans un centre soviétique d'écoute des transmissions de l'OTAN à la frontransmissions de l'Olaire au frui-tière des deux Allemagnes. L'ami-ral Hoffmann n'a ni démenti ni confirmé cette information rappor-tée par l'International Herald Tri-bune du 8 décembre (le Monde du

- Je dois confesser, a expliqué le ministre est-allemand de la ministre est-allemand de la défense, qu'il existe dans notre pays une situation compliquée. Les nerfs sont tendus et, dans un tel contexte, on ne peut pas exclure des actions imprudentes et irresponsables de la part d'éléments qui ne seraient pas seulement extérie de la part d'élément extérie de la part d'élément extérie de la part de l rieurs au pays. A ce jour, il n'y a pas eu d'agressions contre des casernes de la NVA. Mais, nous militaires, nous sommes inquiets parce qu'il peut y avoir des actions

contre l'ancien imprudentes, comme des effrac-tions pour vols d'armes et muni-

L'amiral Hoffmann a précisé que les informations dont il dispo-sait ne lui permettaient pas de conclure en l'existence d'une volonté de s'en prendre aux instal-lations de la NVA. « Mais certains citoyens de notre pays, a-t-il ajonté en faisant allusion à des militants du Nouveau Forum, cherchent à inspecter des locaux militaires. Nous sommes prêts à ouvrir nos installations avec l'accord de la Chambre du peuple. Nous n'avons rien à cacher et, dans nos casernes, il n'y a aucun matériel qui soit dirigé contre la population de notre pays.

A plusieurs reprises, le ministre est-allemand de la défense a insisté sur l'idée que « la NVA est ouverte sar l'idee que « la NVA est ouverte à tous les citoyens de la RDA et à leurs différentes organisations », « Nous sommes une partie du peu-ple de la RDA », a expliqué l'ami-ral Hoffmann avant d'indiquer que « nous ne sommes pas au service d'un seul parti, mais de toute la population de la RDA ».

Le congrès parviendra-t-il à donner au pays l'image d'un nou-veau départ? Les nouveaux diri-geants avaient bien senti, en avan-

cant d'une semaine la date

JACQUES ISNARD

## numéro un de RDA M. Erich Honecker Berlin-Est. - La justice est-

8 décembre, l'ouverture d'une information judiciaire contre l'ancien numéro un Erich Honec-ker, sous l'accusation d'abus de pouvoir et corruption.

Information judiciaire

Le procureur général de la RDA, M. Peter Przybylski, accuse M. Honecker, soixante-diz-sept ans, d'avoir ainsi porté lourdement atteinte à l'économie du pays et de s'être personnellement enrichi.

Des informations judiciaires, sous les mêmes chefs d'accusation, ont également été ouvertes contre cinq anciens hauts responsables de la RDA, dont l'ex-premier ministre Willy Stoph et l'ex-ministre de la sécurité d'Etat Erich Mielke, a ajouté l'agence ADN.

Quatre des personnes accusées ont été incarcérées : MM. Mielke et Stoph, ainsi que MM. Glinther Kleiber, ancien vice-chef du gou-vernement, et Werner Krolikowski, ancien secrétaire du comité central du Parti communiste (SED) pour l'agriculture. – (AFP.)

qu'il ne s'agissait pas de mettre la charrue avant les bœufs. L'élection du comité directeur et du nouveau président du parti n'a pas lui non plus donné lieu à de réels débats.

Selon les délégués le premier ministre aurait appelé le parti à ne pas prendre trop de risques et aurait fait valoir que M. Gorbatchev lui-même aurait demandé de se montrer prudent, car un échec en RDA menacerait tout mouvement de réformes en Europe de PFer Les listes de candidats à la direction avaient été arrêtées d'avance par les conférences régionales de délégués, et il n'y a eu que quelques candidats en plus du nombre prévu de membres du comité directeur. L'avonte de la comité directeur. cant d'une semaine la date d'ouverture de ce congrès, que le vide politique dans lequel le pays s'enfonce en raison de l'absence de force politique capable de représenter réellement la population présentait un risque grave. Mais le déroulement des travaux a montré qu'il était plus facile de faire des discours que de prendre des mesures concrètes et réelles.

I "incarnacité d'organiser en si cat Gregor Gysi a été de la même manière le seul candidat pour la présidence. Le maire de Dresde, M. Wolfgang Bergho-fer, qui a présidé les débats au cours de la nuit et qui passait pour l'un des candidats les plus sérieux, avait senoncé par avance à se présenter contre M. Gysi. Dans son discours à l'ouverture du congrès, ce der-nier s'est prononcé avec force pour une rupture radicale avec le passé stalinien de la RDA.

L'incapacité d'organiser en si peu de temps un débat véritable sur le futur programme du parti donnait un aspect quelque peu cosmétique aux réformes de struc-Avec des accents qui rappolaient certains débats socialistes en France à la fin des mées 70, il a revendiqué une \* troisième voie - socialiste entre les errements du passé et une domination par le « complexe militaro-industriel inter national ». • Notre combat, a-t il dit, vaut contre toutes les structures monopolistiques de domination, que ce soit dans l'économie, la politique, la vie intellectuelle. Cette troisième voie vers le socialisme que nous voulons se caractérise par une démocratie radicale, l'Etat de droit, l'humanisme, la justice sociale, la protection de l'environnement, l'égalité de la femme. - • Il ne s'agit pas de changer la tapisserie, nous vou-

lons un nouveau parti », a pro-clamé M. Gysi avec force sous les acclamations de la salle. Le nouveau président du parti a également rappelé que les enquêtes sur les abus de pouvoir et les privilèges que s'étaient assurés les anciens dirigeants seraient menées jusqu'au bout. Il a également défendu la dissolution de l'ancien ministère de la sécurité d'Etal (Stasi). Il s'est prononcé pour la suppression des groupes de combat » de la classe ouvrière, que le gouver-nement avait déjà décidé en début de semaine de désarmer.

De son côté, M. Modrow, le premier ministre, auquel il était revenu de prononcer la pre-mière allocution du congrès, a consacré celle-ci à un plaidoyer. en faveur de l'existence de deux Etats allemands. - Stabilisons ce pays en toute souve-raineté. Ne nous laissons pas acheter par la République fédérale. La réunification n'est pas à l'ordre du jour », a-t-il proclamé en soulignant le dan-ger d'un • chauvinisme grandallemand ».

Il a rappelé qu'il était prêt à un renforcement considérable de la coopération avec l'Allemagne fédérale et a indiqué que, si l'on pouvait avancer dans la voie de structures confédérales, tout autre perspective concernant l'avenir des deux Allemagnes devait être laissée pour le futur.

## Le comité central du PC soviétique s'est réuni en session plénière

Une session plénière du comité central du PC soviétique s'est réunie samedi 9 décembre à Moscou, Seion l'agence Tass, ce plénum devait notamment entendre un rapport de M. Ryjkov sur les « mesures d'assainissement économique » et la mise au point du plan quinquenal 1991-1995, et discuter de la création d'un bureau spécial du parti pour la fédération de Rus-

Selon des sources communistes citées par l'AFP, on s'attendait, à l'occasion de ce comité central, à une offensive des « orthodoxes » contre la politique de M. Mikhali Gorbatchev. Ce plénum se réunit alors que le vieil ordre socialiste est seconé dans les pays de l'Europe de l'Est et que ces bouleversements poussent les réformateurs en URSS à intensifier leur campagne pour la légalisation du multipartisme et l'abandon du rôle dirigeant du parti, fixé par l'article 6 de la Constitution. Tandis que la Pravda admettait, dans an éditorial publié vendredi, que « n'importe quelle disposition constitutionnelle, y compris l'article 6, peut faire l'objet de réestimation, de modification, ou même d'abrogation ». l'organe du parti affirmait que « cela doit être fait dans le cadre du réexamen radical et constructif de l'ensemble de la Loi fondamentale » et mettait en garde contre l'abandon et en et mettait en garde contre l'abandon et et mettait en garde contre l'abandon et et es a construction et et es en en en le le capale l'abandon et le capale l'abandon et le capale l'abandon et le capale l'abandon et le capale l'ensemble de la Loi fondamentale » et mettait en garde contre l'abandon et le capale l'abandon et l'ensemble de la Loi fondamentale » et mettait en garde contre l'abandon et le capale l'abandon et le capale l'abandon et l'abandon et l'abandon et l'abandon et l'abandon et l'ensemble de la la loi fondamentale » et mettait en garde contre l'abandon et l'a tale - et mettait en garde contre l' - émotion - et les - appels irres-ponsables -.

A ce propos, une réunion du comité du parti pour la ville de Moscou, tenue vendredi, a condamné l'appel à la grève comme « une pression inadmissible » exercée sur le Congrès des députés. Condamnant également « la prolifération des rumeurs qui ont pour objectif d'introduire la scission au comité central », le comité de Moscou appelle « le bureau politique à se montrer ferme dans cette situation difficile. à faire preuve de sang-froid et à ne pas prendre des décisions hâtives et irréfléchies ».

Non content de donner pour la tance dirigeante du parti, le comité moscovite affirme que « la peres-troïka a été mal préparée dans les domaines idéologiques et a eu pour résultat la diminution de l'influence de la vision communiste du monde et des idéaux sociodu monde et des ideaux socia-listes ». Il regrette également « les mesures hâtives » prises pour la réforme économique, qui ont conduit à « l'état actuel de l'économie ». M. Lev Zaikov, membre du politburo, qui a récemment aban-donné la direction du parti à Moscon pour devenir premier vice-président du conseil de défense, assistait à cette session.

assistait à cette session.

A Leningrad, plus de 40 000 personnes se sont réunies mercredi soir pour « soutenir la perestroîka » et protester contre un meeting conservateur qui s'était tenu au même endroit le 22 novembre à l'appel du Parti communiste local, a rapporté vendredi la Komsomolskala Pravda. Le premier secrétaire du parti pour la région et la ville de Leningrad, M. Boris Guidaspov, y a pris la parole, « mais sa voix était couverte par les huriements de la foule qui scandait « à la retraite, à la retraite! », a précisé l'organe des Jeunesses communistes. M. Guidaspov s'était fait remarquer ces derniers temps par plusieurs interventions de sens conservateur dans la presse. — (AFP).

## PROCHE-ORIEN

BUY

le reneral Aoun peut reu mesolution, mais pas l'empi

J. M. Soller Hoss.

 $(1.15) \times (1.14) \times (1.15) \times (1.15) \times (1.15)$ 

AFRIQUE DU SU

Jan Jane

STEELE PROPERTY FOR

to the territory of

The second of the second

The same of the Section

The state of the s

The state of the state of

के के किन्नुक के का किन्नुकार की का का किन्नुकार की का का किन्नुकार की का किन्नुकार की का किन्नुकार की का किन किन्नुकार की किन्नुकार की का किन्नुकार की का किन्नुकार की का किन्नुकार की का किन्नुकार की किन्नुकार की किन्नु

The second of the second

TE SUPERIORS &

· dientelme de la

## La longue nuit du PC de Berlin-Est

Partagés entre l'envie de se montrer révolutionnaires et la difficulté de changer de comportement, nombre de délégués ont laissé transparaître un découragement devant une situation qui échappe en grande partie à leur contrôle. Même si la grande maiorité d'entre eux sont des noumajorité d'entre eux sont des nou-veaux venus, il n'est pas facile en quelques semaines de transformer in parti entièrement contrôlé d'en haut, habitué à recevoir et à

## Dissolution

Après avoir accepté d'ouvrir le congrès à la presse, les délégués n'ont cessé de manifester à son égard leur hostilité, applaudissant bruyamment dès que l'on deman-dait aux journalistes d'inter rompre l'interview des dirigeauts et de regagner leur place à l'issue des interruptions de séance.

La presse a fini par être prise comme bouc émissaire au milieu de la nuit et priée de vider les lieux alors que l'on se disputait dans les rangs sur la manière de

M. Gregor Gysi, le nouveau

président de l'ex-Parti socia-liste unifié d'Allemagne, était

politique il v a deux mois seu-

lement, alors qu'éclataient les

ans, cet avocat brillant avait

pourtant déjà fait parter de lui. Il présidait l'Union des avocats de RDA et passait pour avoir

de bonnes relations avec

l'Eglise protestante. Son père avait d'ailleurs, pendant de

longues années, été secrétaire d'Etat aux affaires religieuses,

ter son poste l'année demière.

Веансонр

de naturel

Face à un homme de terrain

comme M. Berghofer - maire

de Dresde, dont la candidature

avait été envisagée, - M. Gysi est, lui, davantage un intellec-

tuel. On l'a souvent vu ces

demières semaines prendre

part à des discussions, des

débats publics au milieu de

d'artistes contestataires de

l'ancien régime. Il était ainsi

présent lors du débat organisé

à l'issue du récital donné

dimanche dernier à Berlin-Est par le chanteur Wolf Bier-

mann, qui retrouvait la RDA après treize ans d'exil. Il a tou-

jours eu un rapport très à l'aise

avec les principaux leaders

nationaux des groupements

politiques apparus ces demiers

ghofer, qui représentait le parti

vendredi à la table ronde réu-

res manifestations qui allaient balayer l'ancien régime

M. Gysi : un avocat présent

sur tous les fronts

Ceux-ci ont fait ressortir l'énorme pression qui pèse actuel-lement sur les militants du parti. Tel délégué est venu dire que dans son entreprise le parti avait du se retirer sous la menace de grèves. Tel autre que si l'on n'étaitt pas capable de s'entendre sur des décisions concrètes, il ne serit pas à même de regagner lundi son poste de travail tant la déception des gens serait grande. Tel autre enfin avouait sa peur de se déclarer encore membre du parti dans son entreprise, affirmant que ses collègues avaient cessé de lui adresser la parole.

Certains auraient souhaité des solutions beaucoup plus radicales. Un délégué d'Erfurt est venu prople du parti. Il s'est l'ait accueillir par des sifflets. La proposition, qui reflète néanmoins un courant encore minoritaire, a été repous-sée dans la nuit par la Congrès. Le premier ministre, M. Hans Modrow, était lui-même intervenu avec véhémence, à la reprise des travaux à huis clos, contre une telle extrémité, affirmant que son gouvernement avait besoin de s'appuyer sur un parti en état de fonctionnement pour poursuivre

nissant les communistes, leurs

anciens alliés du bloc national et l'opposition.

deux interviews à la presse.

M. Gysi se montrait volontiers

grande conversation avec les

représentants de ces mouve-

ments d'opposition, dont il

semble d'une certaine manière

beaucoup plus proche que des politiciens plus traditionnels

des anciens satellites du Parti

communiste, les chrétiens

démocrates, libéraux démo-

dimanche dernier lors de la

vail chargé de préparer le

congrès extraordinaire du parti

sur les abus de pouvoir de

l'ancienne direction commu-

niste. On l'a vu cette semaine

sur tous les fronts à la fois.

Son intervention vendredi soir

à la tribune du congrès e en partie décu certains délégués

qui auraient souhaité un dis-

cours plus ferme. Habitué des prétoires feutrés de la RDA,

homme de nuances, M. Gysi a

étonné jusqu'à ses collabora-

teurs les plus directs en impro-

visant totalement son discours

Remarquablement doué, il

lui manque encore de toute

évidence une expérience politi-

que qu'il ne devrait pas avoir

de difficultés à acquerir si on

lui en laisse le temps.

M. Gysi avait été délégué

crates et autres.

Dans les couloirs, entre

### Rompre arec le passé stalinien

passé cinq jours en effet entre la dissolution de l'ancien comité cen-

tral et celle de l'ancien hureau

politique, et l'ouverture du

Le report de la décision sur le nouveau nom du parti correspond à une certaine logique. Des délégués avaient fait valoir

### POLOGNE Quatre morts lors d'une mutinerie

de prisonniers Une émeute dans une prison a fait quatre morts, vendredi 8 décembre, en Pologne. Les détenus protestaient contre la déci-sion de la Diète d'exclure les récidi-

vistes d'une amnistie.

Les quatre personnes qui ont trouvé la mort étaient détenues à Czarne, dans le nord-ouest du pays, où un millier de prisonniers out incendié, au cours d'une mutinerie, la majeure partie de l'établissement de haute sécurité. Dans au moins neuf autres prisons, les déteaus protestent, de diverses manières, par des mutineries ou des grèves de la faim.

La plumant des protestataires

La plupart des protestataires sont des détenus exclus de l'amnis-tie décidée jeudi. Celle-ci a entraîné la libération de. 17000 petits délinquants et épar-gné la peine capitale à trois meur-triers. — {Reuter.}

n HONGRIE: le gouvernement satisfait du dialogue avec l'opposi-tion. — Selon son porte-parole, le gouvernement hongrois est satisfait des discussions entamées, vendredi 8 décembre, avec les dirigeants de s'decembre, avec les dirigeants de l'opposition sur les problèmes internes de la Hongrie. L'opposition a cependant affirmé que ces discussions ne constituaient guère plus qu'un échange de points de vue. Le premier ministre, M. Mildos Nemeth, a rencontré les discussions de la constant de la dirigeants de seize des quarante partis d'opposition enregistrés pour rallier leur soutien à son gouverne-ment. L'essentiel des débats a porté sur les élections législatives mais aucun accord n'a été conclu sur la date de ce scrutin qui doit avoir lieu d'ici juin 1990. — (AFP.)

bulgare a exclu de ses rangs, ven-dredi 8 décembre, M. Todor Jiv-kov, et procédé à un profond iement du bureau politique,

Remaniement à la tête du PC bulgare

M. Jivkov est exclu du comité central

dont il a chasse quatre partisans de l'ancien numero un bulgare, limogé le 10 novembre dernier de son poste de secrétaire général du PC et de chef de l'Etat. Ces décisions renforcent la position du nouveau auméro un, M. Petar Misdenov, et donnent des gages à l'opposition extra-parlementaire qui avait sévèrement critiqué les quatre personnes qui viennent d'être exclues de l'instance dirigeante du parti.

Le comité central a accablé Todor Jivkov en retirant les « remerciement » qui lui avaient été adressés le 10 novembre dertien « pour son travail pendant trente-cinq ans à la tête du parti » et en dénonçant sa « cul-pablité » pour les « déforma-tions », dans le passé et ses res-ponsabilités dans la situation actuelle de le Pulsosie actuelle de la Bulgarie.

Yordan Yotov, soizante-neuf ans, responsable pour l'idéologie, Pentcho Koubadinski, soixantedouze ans. président du Front de la patrie (la plus grande organisa-tion de masse) et l'un des respon-sables de la bulgarisation des noms de la manorité d'origine turque, Ivan Panev, cinquantesix ans, secrétaire du comité urbain du parti à Solia, ont perdu leurs fonctions au bureau politique.

Mais l'exclusion la plus remarquée du bureau politique est celle de Natcho Papazov, soixante-huit ans, élu seulement le 16 novembre dernier membre du bureau bre dernier membre du bureau politique et secrétaire du comité central. Il paie son impopularité auprès de l'opinion publique bulgare qui lui reproche d'avoir calomné et exclu du parti, sous la pression de Todor Jivkov, le journaliste Gueorgui Tambouev, qui avait critiqué la corruption dans le parti. Deux autres anciens partisans de Todor Jivkov, Grigor Stoitchkov et Gueorgui Yordanov, membres suppléants du bureau membres suppléants du bureau politique, ont également été exclus. Yordanov a été témoin de mariage de Vladimir livkov, fils de l'ancien numéro un, et Stoitch-kov est tenu pour responsable de la désastreuse politique économique menée sous Todor Jivkov.

Alexandre Lilov, cinquantesix ans, limogé par Jivkov en 1983, retrouve en revanche ses fonctions de membre du bureau politique et de secrétaire du comité central. Il réalise la percée la plus spectacu-laire puisqu'il n'était même plus membre du comité central. Le ministre des finances, Beltcho Beltchev, cinquante-sept ans, est HENRI DE BRESSON | le second nouveau au bureau poli-

Sofia (AFP). - Un plénum tique, qui comprend désormais spécial du comité central du PC huit membres dont cinq nou-

veaux, nommés soit le 16 novem-bre, soit vendredi. garde demeurent au bureau politi-que mais ce sont des proches de Gueorgui Atanassov, cinquante-six ans, fidèle soutien du nouveau chef du PC bulgare et du minis-tre de la défense, et de Dobri Djourov, soissate-treize ans, figure populaire en Bulgarie car il a été le seul à s'opposer de temps en temps à Todor Jivkov.

Peter Miadenov peut maintereter Mindestov peut mainte-nant, avec cette nouvelle équipe qui lui est entièrement acquise, s'attaquer aux problèmes politi-ques et économiques de la Bulga-rie au cours d'un autre plénium spécial qui débute lundi prochain à Sosia.

### Le poureau bureau politique

Voici la liste des membres de plein droit du nouveau bureau

- Peter Mladenov, cinquantetrois ans, secrétaire général depuis le 10 novembre dernier, membre du BP depuis 1977, ministre des affaires étrangères depuis 1971.

- Andrei Loukanov, cinquame et un ans, membre du BP depuis le 16 novembre dernier, secrétaire du CC, ministre du commerce

- Alexander Lilov, cinquanto-six ans, nouveau membre du BP depuis vendredi, membre du BP et secrétaire du CC jusqu'en 1983 lorsqu'il avait été limogé par Jiv-

- Mintcho l'ovichev, quaranto-sept ans, membre du BP depuis le 16 novembre dernier, premier secrétaire du parti à Haskovo (sud-est de la Bulgarie) depuis

- Pantelei Patchov, cinquante 16 novembre dernier, premier secrétaire du parti à Plovdiv (sad de la Bulgarie) depuis 1987.

- Gusorgui Atanassov, cinquante-six ans, membre du BP et président du conseil des ministres depuis mars 1988.

- Dobri Djourov, soizantetreize ans, membre du BP depuis 1977, ministre de la défense depuis 1962.

- Belcho Belchev, cinquantesept ans, nouveau membre du BP depuis vendredi, ministre des finances de 1976 à 1987 puis suc-cessivement ambassadeur de Bul-garie en Yougoslavie et ministre des finances depuis le 17 novem-bre:

À propos de l'Amérique centrale

L'URSS fait un pas

en direction des Etats-Unis

**PHILIPPINES** 

La manifestation de soutien à M<sup>me</sup> Aquino

a rassemblé trois cent mille personnes à Manille

laire à Mª Aquino, vingt-quatre heures après l'échec du dernier putsch militaire visant à la renver-

Sûre d'elle, tour à tour acerbe et

soupconnés d'avoir été dans

l'ombre de ce dernier coup de

force : le sénateur Enrile, ancien

· ruine économique ». La nouvelle

et encore embryomaire pugnacité de Mac Aquino, soutenue par l'Eglise, est-elle le signe que la pré-

brûlées, partagées entre

l'appât du gain et la défense

françaises s'efforcent de

r ménager une porte de sortie

tout en exerçant sur eux de 

€ fortes pressions ». Elles ont

déjà ennoncé la suppression de

l'aide autre qu'humanitaire aux Comores et n'écartent a priori

aucun moyen pour mater cette

« révoite de sous-offs ».

Jusqu'à une intervention mili-

taire en bonna et due forme ?

Des hélicoptères Puma ont été

transférés de Diibouti sur l'ile

voisine de Mayotte; des

troupes y sont à pied d'œuvre

et des navires croisent dans

les parages. Des commandos

Réunion, à queique trois

heures de vol, en Transall, de

l'éventuel théâtre des opéra-

tions. Mieux vaut faire étalage

de sa force pour ne pas avoir à

Pour l'heure, les autorités

d'un idéal fumeux.

Tandis que le dernier carré ' sion de réaffirmer un soutien popu-

lenr cas.

OCEAN INDIEN

COMORES

Les mercenaires ont la tête dure

de rebelles retranché dans la

base de Mactan, près de la ville

de Cebu, faisait sa soumission

samedi 9 décembre, un atten-

tat à la grenade provoquait

deux morts et quinze blessés

dans les locaux de la grande

poste, à Manille. Il a été

annoncé d'autre part que pen-

dant leur occupation du quar-

tier des affaires de capitale, les rebelles ont assassiné deux

employés de la compagnie des téléphones.

MARIELE

de notre envoyé spécial

Sous la statue de la Vierge, le cardinal, l'armée fidèle, le jaune du « pouvoir du peuple » de 1986 qui porta M<sup>ma</sup> Aquino an pouvoir, la foule, estimée à trois cent mille personnes. Tout était là. Manquait l'enthousiasme. La grand-messe au sanctuaire des Hôros de Edsa, cette avenue où, en février 1986, se massa la foule formant un rempart humain autour des soldats rebelles de l'époque, fut néanmoins l'occa-

de l'époque, fut néanmoins l'occa-

Bob Denard et sa cohorte

de mercenaires font la mau-

vaise tête et refusent d'obtem-pérer aux injonctions de Paris

et de Pretoria qui les pressent

de déguerpir des Compres où,

depuis l'assassinat fin novem-

bre du président Ahmed Abdellah, ils règnent en maî-

tres absolus sans même se dissimuler demière une couver-

ture locale. Ils savent pourtant

que leur aventure est sans issue mais lis veulent, semble

t-II, négocier au mieux leur départ auprès de ceux qui pen-

dant plus de dix ens les ont

Comores et en Afrique,

s'impatiente. Combien de

temps encore cette bande de

malfrats européens va-t-elle

Imposer sa loi dans l'archipel

où l'élection présidentielle est

en principe, fixée au 14 jan-

vier ? Et les regards de se

France, l'ancienne puissance

coloniale, qui a les moyens de

mettre au pas Bob Denard et

les siens. Pas facile, cepen-

A TRAVERS LE MONDE

Tout is monds, aux

stral du PC Suriette

m session plenie

CACT

Marie Bill

ci exerce des pressions sur Cuba et le Nicaragua, Moscou a fait, vendredi 8 décembre, un pas en direc-tion de Washington à propos de l'Amérique centrale. En effet, l'URSS a demandé notamment l'arrêt de l'assistance militaire aux mouvements rebelles, un sorte d'avertissement discret à ses deux alliés dans la région, le Nicaragua et Cuba; c'est du moins ce qu'estiment les observateurs à Moscou. Le gouvernement soviétique a

dans laquelle il se prononce à nouveau pour un règlement politique dans cette région en soulignant « le besoin de plus en plus évident de mesures urgentes et effectives pour normaliser la situation ». L'Amérique centrale avait été le seul sujet qui avait conduit MM. George Bush et Mikhali Gorbatchev à exprimer des positions nettement divergentes pendant le sommet de Malte le week-end dernier. M. Edouard Chevardnadze a révélé vendredi, dans une interview à l'agence espagnole EFE, reprise par l'agence Tass, qu'il avait en de nouvelles consultations à ce sujet, après Malte, avec le secrétaire d'Etat James Baker. Les Américains avaient dit que les livraisons de Cuba et du Nicaragua aux gué-

l'égard de l'URSS, pour que celle-

Alors que, la veille, M. Fidel Castro avait protesté contre le chantage » des Etats-Unis à rilleros salvadoriens continuaient.

d'Amérique centrale mais a unilatéralement suspendu ses livraisons au Nicaragua », affirme la déclara-

M. Chevardnadze a ajouté : « Un règlement en Amérique centrale est inconcevable sans la plus stricte supervision internationale avec la participation des Nations untes et de l'Organisation des Etats américains,

Le ministre semble ainsi donner raison au président George Bush. La première réaction de Washington a cependant été négative. « Nous ne sommes pas intéressés par ce qui mettrait sur le même plan les intérêts des Etats-Unis et de l'Union soviétique en matière de sécurité - en Amérique centrale, a déclaré le porte-parole du départe-ment d'Etat, M. Richard Boucher. En acceptant que l'URSS soit le garant d'un accord, les Etats-Unis consacreraient en effet son influence dans la région, ce qu'ils ont toujours refusé. – (AFP.)

## PROCHE-ORIENT

## « Le général Aoun peut retarder une solution, mais pas l'empêcher »

de notre envoyée spéciale

« La violence n'est pas le moyen pour réunifier le Liban. Nous ne sous-estimons pas la difficulté du problème et le risque sérieux de partition qui menace le pays, mais faire pour l'éviter. Nous avons pour nous le droit, la légitimité et la reconnaissance internationale ». Inquiet sûrement, mais serein, le premier ministre libanais, M. Selim Hoss, refuse de se laiss aller au pessimisme ou à la précipitation. Comrairement à beaucour de ses allies notamment au sein de son gouvernement, il croit et il l'affirme : « Le temps est notre allié et pas notre ennemi. Beau-coup de choses peuvent être faites [pour isoler le général Aoun] et nous devons utiliser tous les moyens légaux et pacifiques dont nous disposons pour mettre fin à cette situation normale. Le plus tôt sera le mieux pour les Libanais » dit-il avant d'ajouter : « Le général Aoun peut retarder la solution et en conséquence prolonger les souf-frances du peuple libanais, mais il ne peut pas l'empêcher ».

Sur les mesures politiques, économiques et financières que comple prendre son gouvernement mais chacunes d'elles est étudiée de très près avec le sonci de ne pas heurter la population du camp chrétien, aujourd'hui rassemblée majoritairement autour du général

Cet homme déterminé mais patient, habitué des situations difficiles, et qui jouit de beaucoup de respect dans la société chrétienne (par tradition, le premier ministre est un musulman sunnite), ne vent pas même presser le chef de file des modérés chrétiens, M. Georges Saadé, de participer effectivement à son gonvernement. Là aussi, pense-t-il, il faut attendre pour que sa venue soit mieux comprise et acceptée à l'Est (chrétien).

Quelle aide attend-il du triumvirat arabe (Arabie saoudite, Algérie, Maroc) dont les ministres des affaires étrangères ont entamé, samedi 9 décembre, une tournée à Damas, à Bagdad et au Vatican? L'essentiel du travail doit être fait par nous, répond M. Hoss, avant d'ajouter que, en cas de difficultés, son gouvernement doit défi- i tions et d'explosifs.

en dépit des assurances données à

 Le dialogue continue, il n'est pas facile mais sérieux et comporte, je pense, des éléments constructifs », a déclaré M. Chevardnadze. «L'Union soviétique a non seulement proposé d'arrêter les livraisons d'armes aux pays

LIBAN

déclare M. Selim Hoss

BEYROUTH

née en cours est la bienvenue », dit-il à cet égard. Celle-ci devrait consister, notamment à Bagdad, à Paris et au Vati-can, à clarifier les positions de ces capitales à propos de la nouvelle légalité libanaise. On affirme à ce propos que Bagdad continuerait à an général Aoun et que le Vatican, dont l'influence est déterminante sur l'Eglise maronite, n'a toujours pas plus reconnu le président Hraoui qu'il ne l'avait fait pour René Moawad.

**AFRIQUE DU SUD** 

Découverte

d'un complot

police sud-africaine.

d'extrême droite

Johannesburg (AFP). - Le pré-

sident Frederik De Klerk, plusieurs

membres du gouvernement et des

religieux du Mouvement anti-

apartheid figuraient sur une liste

par la police après l'arrestation de

cinq activistes d'extrême droite, a

annoncé, vendredi 8 décembre, la

Les cinq hommes projetaient

assassiner simultanément le chef

de l'Etat, le ministre des affaires

étrangères, M. « Pik » Botha, celui

de la loi et de l'ordre. M. Adrisan

Vlok, et celui de la défense, le

général Magnus Malan, a déclaré à

la presse un responsable de la

colice. L'archevêque anglican du

Cap, Desmond Tutu, et le révérend

Allan Boesak, chef de l'Alliance

mondiale des Eglises reformées,

deux personnalités de premier rang

du mouvement anti-apartheid,

Les personnes arrêtées sont

soupçonnées d'avoir formé un

vernent de résistance afrikaner

commando acissionniste du Mou-

(AWB, extrême droite) 'd'Eugène

Terre Blanche, La police a décou-

vert des caches d'armes, de muni-

figuraient également sur la liste.

nir et demander précisément ce

qu'il veut au trimmvirat - La tour-

FRANÇOISE CHIPAUX

les combats continuent

L'état de siège

SAN-SALVADOR

en Amérique centrale

réunion extraordinaire des cinq présidents d'Amérique centrale, les escarmouches se poursuivaient dans la périphérie nord de la capitale salvadorienne, mais les combats ont très nettement perdu de leur intensité, les rebelles poursuivant leur repli sur les flancs des volcans San-Salvador et Guazapa, à quelques kilomètres à peine de San-Salvador.

Nicaragua, Les villes, et surtout San-Salvador, som désormais nos principaux objectifs, car c'est là que se trouvent la tête et la vitrine de l'ennemi. Nous avons obligé l'armée à concentrer l'essentiel de ses forces sur la

 Le FMLN a prouvé qu'il n'y avait pas de solution au conflit M. Ruben Zamora, un des rares dirigeams de gauche, qui osent encore s'exprimer publiquement. Selon M. Zamora, la pression nante pour obliger le président Alfredo Cristiani (droite) à négoposition aussi difficile que la nôtre. Sa marge de manœuvre est très réduite, et, s'il ne livre pas à la jusice les assassins des jésuites [les six universitaires de l'Univer-sité d'Amérique centrale massa-crés par les Escadrons de la mort, le 16 novembre], sa carrière poli-tique risque d'être de courte

La justice semble en revanche beaucoup plus efficace, voire expéditive, pour traiter les cas de nombreuses personnes soupçonnées d'avoir aidé la guérilla. Mª Jennifer Casolo, jeune Américaine de vingt-huit ans, arrêtée

SALVADOR: Alors que

de notre correspondant

e Il s'agit d'un repli tactique, affirme un dirigeant de la gué-rilla, rencontré un plus tôt au

est prolongé d'un mois

L'Assemblée législative s'est rononcée à l'unanimité, vendrodi décembre, en faveur de la prolongation pour un mois de l'état de siège décrété le lendemain de l'offensive générale déclenchée le 11 novembre par la guérilla. A quelques heures de l'ouverture, anche au Costa-Rica, de la

sans un accord politique avec lui », constate de son côté cier. . Cristiani est dans une

le 25 novembre après la décon-verte d'un véritable arsenal enterré dans le jardin de sa résidence, a été inculpée vendredi. Un pasteur évangéliste espagnol, Luis Serrano, et d'autres étrangers liés à diverses Eglises sont haire de San-Salvador, Mgr Rosa-Chavez, a évoqué « le climat de persécution contre l'Eglise catholique et les autres religions: conssant ainsi de nombreux Salvadoriens à se terrer on à s'exiler.

BERTRAND DE LA GRANGE

CANADA

Un accord en faveur des Inuits Une entente tripartite a été

conclue, jeudi 7 décembre, à Ottawa pour régiér la revendication territoriale des quelque 17 000 Inuits (esquimaux) du Grand Nord canadien. Cet accord conclu entre le gouvernement fédéral, celui des territoires du Nord-Est et la fédération Tungavik du Nunavut (FTN) (qui représente les inuits) porte sur deux millions de kilomètres carrés. Après dix ans de négociations, les louits se voient accorder des droits de propriété en surface sur 225 000 kilomètres carrés et des droits sur le sous-sol de 36 257 kilomètres carrés supolémentaires, ils obtiennent également une indemnité financière de 580 millions de dol-. lars, des droits sur l'exploitation de la faune et celui de participer aux décisions sur la gestion de la terre. Une entente finale potrrait être signée dans dix-huit mois, après ratification par les trois per-

ties concernées. - (AFP.) Délégation surprise américaine

à Pékin

Le conseiller du président Bush pour les affaires de sécurité, à l'Elysée par le président Mitter-M. Brent Snowcroft, et le secré-

taire d'État adjoint, M. Lawrence Eagleburger, sont arrivés samedi 9 décembre à Pékin pour des entretiens avec les dirigeants chinois. Cette visite, qui n'avait pas été annoncée à l'avance, est la première de responsables à ce niveau depuis la répression du

« printemps de Pékin » en juin der-

nier. Selon la Maison Blanche, leur

mission officielle est de rendre

compte du sommet soviétoaméricain de Malte. - (UPI, AFP.) □ CHINE : condamnations à mort et tortures. - Deux per-sonnes ont été condamnées à mort et une autre à la prison à perpétuité pour avoir tué un policier pendant la nuit du 3 au 4 juin dernier, alors que l'armée intervenait contre les manifestants de la place Tiananmen à Pékin, a annoncé, vendredi 8 décembre, le quotidien Pékin-Soir. Par ailleurs, deux Américains ont publié des témoignages de Tibétains torturés dans des prisons

chinoises; buit d'entre eux, dont

cinq moines, ont déclaré avoir été

battus et victimes de chocs électri-

ques. - (Reuter, UPI, AFP.)

□ Le numéro un laotien en visite officielle à Paris. - M. Kaysone Phomyihane, secrétaire du PC laotien et premier ministre, est attendu lundi 11 décembre à Paris pour une visite officielle de quatre ours en France. Il sera recu mardi

Incidents a la base américaine

de Guantanamo

Aux cris de « Le socialisme ou la mort ! » et « Nous vaincrons ! ». des habitants de Caimanera, la ville la plus proche de la base américaine de Guantanamo, ont défilé dans les rues, jeudi 7 et vendredi 8 décembre, pour protester contre la présence de la base et réitérer

leur soutien au leader cubain, Fidel

Jeudi, La Havane avait affirmé que des coups de feu avaient été tirés, à deux reprises, de la base américaine en direction de deux postes cubains situés à la périphérie, et qualifé cette action de « pro-Les tirs n'auraient fait aucun blessé, mais auraient brisé les vitreș. La marine américaine avait, dès le lendemain, opposé un démenti formel, expliquant que le personnel de la base était actuellement engagé dans une série d'exercices trimestriels au cours desquels e des bombes sont larguées et des coups de feu tirés dans une zone destinée à cet

La base navale de Guantanamo. située à la pointe orientale de l'île, a été cédée aux Etats-Unis en vertu du traité signé en 1903 après l'aide apportée par les Etats-

Elle vient de proclamer un état d'urgence limité qui peut être évo-qué en cas de calamité naturelle. Le typhon est sans doute passé, mais non la saison des tornades. émouvante, Mª Aquino passa à la contre attaque, s'en prenant sans ménagement aux trois personnages mais non la saison des tornades, Demeurent les problèmes (dégra-dation de la situation sociale et incapacité du pouvoir d'y remé-dier), à l'arrière plan du coup de force. De plus, une partie des mutins (plus d'un millier) et leurs chefs, restent dans la nature. La présidente est en outre sortie un peu plus affaiblie de l'épreuve.

sidente entend faire preuve de fer-

ministe de la défense, M. Salvador Laurel, vice président, et le propre consin de la présidente, M. Eduardo Cojuangco, le plus puissant des « barons » du régime Marcos, revenu aux Philippines quelques jours avant le coup. La «reddition» des rebelles qui ont occupé Makati, le centre des affaires de Manille, tenait plus d'une parade de victoire que de la marche de vaincus regagnant, la Mass Aquino a annoncé qu'une com-mission spéciale allait enquêter sur tête basse, leur cantonnement. Une question de face dans une société Dans son homélie, le cardinal fondamentalement « machiste »? Peut-être. Mais si un côté a perdu Sin, archevêque de Manille, avait appelé les Philippins à s'unir der-rière « celle qui avait montré la voie de la démocratie », mettant en la face dans ce « règlement entre soldats », c'est bien le gouverne-ment, ce qui a été présenté comme de la magnamimité apparaissant davantage comme un signe de faigarde contre la « catastrophe imminente » et le risque d'une

Les mutins ont échoué dans leur tentative de prendre le pouvoir, mais ils ont obtenu, par leur démonstration de force dans l'offensive comme dans le repli, un effet psychologique certain. Ils ont établi un rapport de force avec le pouvoir civil comme avec la hiérar-chie militaire. Ce putsch sans visage (les vrais chefs sont restés visage (les vrais chers sont restes dans l'ombre), sa direction apparemment collégiale, le nombre des hommes qui y ont participé (au bas mot trois mille sont révélateurs d'un fait : les putschistes sont au cœur même des forces armées. Ils peuvent rassembler, estimo-t-on, 10 % des militaires.

Tant le général Oscar Florendo, porte-parole des forces armées, que le chef du service de presse de la présidence, M. Adolfo Azonna, reconnaissent que la stabilité reste précaire. « Aussi longtemps que notre cause devra être défendue, nous n'ourone pas perdu » dispit nous n'aurons pas perdu »; disait, pour sa part, en quittant Makati, le colonel Lim, commandant des ran-gers. Des propos qui donnent du poids aux rumeurs selon lesquelles il faudrait s'attendre à une Une grand-messe et la création d'une commission d'enquête sur les

causes du coup de force sufficont-elles à M= Aquino pour remédier à la perte d'autorité et de crédibilité de son gouvernement, contraint de faire appel aux Américains pour rétablir la situation ?

PHILIPPE PONS

□ INDE : enlèvement de la fifie du Des militants séparatistes du Cachemire out enlevé vendredi décembre la fille du nouveau ministre de l'intérieur indien, M. Musti Mohamed Sayyed. Ils ont menacé de l'exécuter si cinq de leurs partisans n'étalent pas libérés d'ici dimanche. - (Reuter.)

Unis à Cubs pour mettre fin, cinq ans plus tôt, à l'occupation espa-

**SOUDAN** La justice est désormais libre d'appliquer la charia

Khartoum (AFP). - Le pouvoir iudiciaire au Soudan est désormais libre de faire appliquer les senque (charia), d'après une déclaration faite leudi soir 7 décembre par un membre de la junte militaire au pouvoir depuis le 30 juin, le colonel Mohammad El Amine Khalifa.

Cela signifie, selon les observateurs, que toutes les sentences rendues en vertu des lois islamiques de 1983 fondées sur la charia sont désormais applicables. Le code pénal, qui prévoit l'application des houdoud (peines i ques), comme l'amputation de la main du voleur, n'a iamais été abrogé, mais son application avait été gelée dès le renversement du régime du maréchal Nameiry, en avril 1985.

Ce gel de l'application des sentences rendues selon le code pénal islamique, fruit d'un consensus politique, avait été respecté par les gouvernements successifs de M. Sadek El Mahdi jusqu'à son

renversement le 30 juin. Aujourd'hui, des milliers de personnes détenues pour voi risquent donc l'amputation, y compris des amputés récidivistes de l'époque

idement européen s

see de l'immunité p

gine droite souhaite pa

des elections libres en l

Rymement est pi

par l'économie »

Sparing.

Sa 11-

≈4: - 2.

1000

 $\zeta^{(n-1)}$ 

....

Acres 19 and

Servery to an examination

The state of the s

The state of the state of

أتنفض والمرواطي الات

 $f = f \cdot \nabla \cdot \nabla_f \cdot g_{g_1 \dots g_{g_1} \dots g_{g_1}}$ 

Commence of the second of

A Company of the Company of

the service of the

ente mente de la serie de la companio de la co

The state of the State

The I was regard to

in the handle of the

\* 30 171 2

## Le Groupement industriel des armements terrestres va changer de statut

L'Assemblée nationale a adopté, vendredi 8 décembre, en première lecture, par 279 voix contre 240, le projet de loi autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (GIAT), qui réunit les moyens industriels de la direction des armements terrestres. 14 600 personnes travaillent pour lui ; son activité principale est la maîtrise d'œuvre de systèmes d'armes complexes (blindes, pièces d'artillerie et munitions). Le Sénat avait adopté ce texte le 8 novembre. Un incident a eu lieu au cours de la discussion : trois ouvriers cégétistes de l'arsenal de Brest ont lancé des tracts dans l'hémicycle. Un millier de manifestants des arsenaux s'étaient rassemblés, en début d'aprèsmidi, autour du Palais-Bourbon.

Le débat sur la transformation en société nationale du GIAT a été la copie conforme de celui qui avait porté, il y a quelques semaines, sur la modification des structures des Pet T (poste d'un côté, télécom de l'autre). L'argumentation opposée du gouvernement et du groupe communiste donnaît l'impression d'avoir été déjà entendue.

Le ministre de la défense, M. Jean-Pierre Chevenement, s'est défendu bec et ongles de vouloir députés communistes dénonçaient la politique du gouvernement, accusé de - brader au privé cet instrument industriel exceptionnel. GIAT devenir l'un des pôles puis-Les communistes ont d'ailleurs sants du secteur public national. Il Les communistes ont d'ailleurs déposé une question préalable pour tenter de démontrer qu'il n'y avait pas lieu de délibérer sur ce texte; elle a été repoussée.

Le ministre et le rapporteur de la commission de la défense natio-nale, M. Jean-François Delahais (PS, Isère), ont insisté sur la nécessité de débarrasser le GIAT de ses handicaps, au premier rang-desquels sa structure juridique actuelle, inadaptée. Le rapport de M. Delahais sonligne le fait que le GIAT, déconnecté des réalités du marché, ne permet pas une bonne responsabilisation de son personnel. Le choix de « société nationale ». tout en offrant les garanties du maintien dans le service public, fournirs, selon le rapporteur, un jeu plus souple et plus nerveux à un instrument industriel qui ne bénéfi-cie plus, comme hier, d'un environ-

### L'opposition communiste

Isolement industriel; spécialité exclusive dans le domaine de l'armement : gestion financière et activités commerciales non maîtrisées ; impossibilité de mener une politique du personnel dynamique : tels sont les handicaps du GIAT que M. Chevènement a décrits. Le ministre a tenu à préciser, en réponse notamment aux critiques de la CGT et du PCF, que la déflation supplémentaire de mille deux cents postes, avant la fin 1992 (qui s'ajoutent aux huit cents qui doi-vent intervenir d'ici à la fin 1990), ne se fera pas par licenciements mais par départs anticipés à la retraite et par appel à la mobilité professionnelle. Il a rejeté toutes les accusations de privatisation, en affichant son souhait de voir le

a précisé qu'une dotation en capi-tal, de l'ordre de 1 milliard de francs, était envisagée. S'agissant du staint des personnels, il a également récusé l'idée avancée par le PC selon laquelle cette réforme conduirait à le briser.

Les députés communistes ont dénoncé ce texte « anachronique », parce qu'il traduit, selon eux. « »« épris des personnels concernés ». « Votre projet entraîne bien la liquidation du statul des person-nels, a affirmé M. Jacques Rim-bault (PCF, Cher). (...) Vous vous défendez aujourd'hui de vouloir privatiser le GIAT; tel est pourtant l'objet central que se fixe le projet de lot (...). Yous poursui-vez cet objectif aujourd'hut parce que vous avez fait le choix de soumettre la politique de défense de la France, sa politique d'équipe-ment militaire en particuller, aux seuls besoins du profit d'un complexe militaro-industriel, friand de course aux armements (...).

Tout en regrettant « le manque de souffle et d'enthoustasme . de ce projet, M. Jean-Jacques Weber (UDC, Haut-Rhin), a approuvé le principe de cette mutation, tout comme M. Arthur Paecht (UDF, Var). Mais, tandis que l'UDC choisissait de s'absteuir, tout en précisant que le succès de cette réforme dépendra des politiques d'accompagnement en direction des personnels notamment, l'UDF votait contre, dans la mesure où la réforme du GIAT s'inscrit dans le cadre plus général d'une politique de défense, qu'elle estime inadaptée. Le député RPR Christian Cabal (Loire), premier adjoint de Saint-Etienne, a. quant à lui, insisté sur les • bouleversements » que cette réforme allait introduire dans certaines économies locales. (1) La groupe socialiste a voté pour la projet de M. Chevènement. 34 con-tristes sur les 41 se sont abstenus; 2 n'ont pas voté; 5 ont voté contre (M= Boutin, MM. Bandis, Foucher, Guellec et Rochebloine).

Un souci partagé sur d'autres

M. François Hollande (PS, Corrèze) a explique qu'il faudrait que le gouvernement preuse toutes les mesures qui s'imposent pour per-

mettre à des villes comme Saint-

Etienne, Tarbes ou Tulle d'absor-ber, dans de bonnes conditions, les répercussions dans leur économie

locale de cette réforme « souhaita-

ble mais douloureuse ». Un amen-dement a été adopté par l'Assem-blée nationale, qui instituc dans les établissements industriels de la

future société nationale une com-

mission consultative, composée de représentants de la commune, du conseiller général du canton et des

parlementaires territorialement

intéressés, ainsi que des représen-tants du comité d'établissement ou

PIERRE SERVENT

du comité d'entreprise.

bancs, y compris socialistes (1).

87 députés UDF sur 90 ont voté contre : MM. Brocard et Pascht se sont abstenus, tandis que M. Peretti ella Rocca ne participaient pas su 116 députés RPR sur les 131 out to deputes RPR sur as 131 can tait compté « pour » (il est possible que ce soit une erreur de cié). 6 députés RPR s'abstencient (MM. Coq. Godfrain, De Lipkowski, Masden-Arus, Raynal, Farkozy). 8 n'ont pas voté (MM. Auberger, Ber-thol, Cavaillé, Charles, Demange, Dhimin, Paccou et Rufenacht).

Les 26 députés communistes out voté contre le texte. Sur les 16 députés non inscrits, 7 out voté pour, 6 out voté contre, dont M. Claude Miqueu, qui, d'ordinaire, vote avec la majorité. Mª Marie-France Stirlois s'est abstente un profis one deux entres députés. nue, tandis que deux autres députés non inscrits ne participalent pas as

## Rectifications de votes sur l'amnistie

Plusieurs députés ont fait une mise su point, vendredi 8 décem-bre, à propos de leur vote sur l'amendement socialiste instituant l'amnistie des infractions liées le financement des campagnes électorales ou des partis.

Pour les scrutins publics, les députés disposent d'un délai de buit jours pour faire connaître, à la division des scrutins de l'Assem-blée, quelles étaient leurs inten-tions de vote. Mais ces mises au point ne modifient pas le résultat officiel proclamé en scéance.

Six députés UDF et apparentés UDF, qui avaient été enregistrés comme s'étant abstenus lors du vote sur l'amendement, ont ainsi déclaré qu'ils voulaient en sait voter contre l'amendement : MM. Jean-François Deniau, Hubert Falco, Jacques Farran, Georges Mesmin, Phillipe de Villiers et Mme Yann Piat. En revanche, M. François d'Harcourt (apparenté UDF), enregistré

M. René Couanau (UDC) et M. Claude Miqueu (non-inscrit), enregistrés également comme absnistes, ont également fait savoir qu'ils se prononçaient « con-tre ». M. Jean Valleix (RPR), enregistré comme non-votant, dési-rait également voter contre l'amendement. M. Gny Drut (RPR), inscrit « contre », voulait, quant à lui, ne pas prendre part au vote.

**OUVERTURES EXCEPTIONNELLES** Lundis 4 - 11 - 18 décembre 1989 Nocturnes jusqu'à 22 heures

## **PICARD**

vendredi 22. samedi 23 décembre

LIBRAIRIE INTERNATIONALE 82, rue Bonaparte, PARIS VIII Métro : Saint-Sulpice

HISTOIRE - ARCHÉOLOGIE ARCHITECTURE - BEAUX ARTS RÉGIONALISME

Le catalogue 495 vient de paraître Envoi sur simple demande

## Les besoins de « la France au quotidien »...

L'Assemblée nationale a adopté, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 décembre, en première lecture, le projet de loi relatif au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement mique, juridique et social. Tous les groupes ont voté pour ce texte à l'exception du groupe communiste qui s'est abstenu. Le Sénat l'avait adopté le 26 octobre.

Ce projet comprend e diverses mesures pragmatiques visant à résoudre un certain nombre de proresouare un certain nombre de pro-blèmes concrets posés au secteur du commerce et de l'artisanat », a expliqué le rapporteur, M. Phi-lippe Bassinet (PS, Hauts-de-Seine). « l'ai souhaité répondre aux besoins de ce que j'appelerai la France au quotidien en pre-nant des mesures pratiques et politiques de longue haleine », a affirmé, quant à lui, le ministre du commerce et de l'artisanat,

M. François Doubin. C'est ainsi qu'est prévue l'aug-mentation de 10 % de la taxe sur les grandes surfaces, l'extension du crédit-bail aux éléments incorpo-rels du fonds de commerce ou également l'extension du champ d'activité des sociétés de caution

S'agissant des rapports entre franchisés et franchiseurs, les députés ont insisté sur la nécessité

de rééquilibrer les rapports entre les deux parties, comme l'impose l'article I'' du projet. Un amende-ment présenté par M. Bassinet a été adopté, il précise que le contrat signé entre les deux parties l'est dans l'intérêt commun des deux ... Cette modification vise à deux ». « Cette modification vise à préciser que les contrats de concessions ou de franchises établissent une véritable collaboration écono-mique et non plus un simple rap-port de subordination comme c'est trop souvent le cas », a expliqué le

rapporteur.
D'autre part, ce projet institue
un salaire différé en faveur des conjoints survivants de commercants et artisans. Cette disposition tend à remédier à la simation assez fréquente qui voit, dans le cas où les époux out opte pour le régime de séparation de biens, le conjoint survivant se retrouver sans res-

Enfin, suivant le rapporteur, les députés ont adopté un amende-ment tendant à réglementer l'usage de la publicité par voie de télex ou de télécopie. Ce texte précise que les personnes physiques ou morales peuvent demander de ne pas faire l'objet de démarchages publici-taires effectués par ces moyens en se faisant inscrire dans un fichier public rassemblant les personnes qui ne souhaitent pas recevoir de telles correspondances. Un sous-amendement de M. Jean-Louis Basson (RPR, Moselle), a été également adopté pour préciser que l'inscription dans ces fichiers sera

## Un sénateur chargé d'une mission sur la Poste en milieu rural

Les crédits de la culture et fonctionnement de l'Opéra de de la communication, des postes, des télécommunications et de l'espace, ont été examinés et adoptés par le Sénat, vendredi 8 décembre. Les crédits des services du premier ministre (services généraux et économie sociale) ont été, quant à eux, repoussés.

N'en déplaise à l'-homme de plusieurs provinces » qu'est M. Jack Lang, la discussion géné-rale des crédits de son ministère n'a pas souvent dépassé les murs de Paris. C'est d'ailleurs le ministre lui-même qui a engagé les hostilités (si l'on peut dire, tant chacun a rivalisé de courtoisie) en estimant que « si l'on compare l'action culturelle ville par ville (...). Lyon, Marseille ou Bordeaux font infiniment mieux . que Paris. Avec une douce perfidie, M. Lang s'est déclaré - tout à fait d'accord avec M. Chiroc, premier ministre en 1975, et pas encore maire, pour souhaiter que la Ville finance l'Opéra ».

En réplique au ministre, M. Paul Séramy (UC, Seine-et-Marne) s'est lancé dans une vigoureuse philippique contre l'Opéra-Bastille qui a fait le ravissement de ses collègues. « L'eau suine dans les dessous de la scène, les herses ne sonctionnent pas, les monte-charge ne montent pas, les plaques tour-nantes ne tournent pas (...), l'acoustique est parfaite lorsque l'orchestre est sur la scène, désastreuse lorsqu'il est dans la fosse », a-t-il asséné à M. Lang, qui ne s'en est pas pour autant laissé compter. Les sénateurs ont adopté l'ensemble des crédits de la culture et de la communication (dont le budget avait été examiné lundi 4 décembre) après avoir voté un amendement réduisant la subvention de

«Ce budget d'armistice finan-cier avec le Trésor (...) est aussi un budget de paix sociale », « ce budget va dans le bon sens. » MM. Heari Torre (RI, Ardèche) et Jean Faure (UC, Isère), rappor-M. Paul Quilès, n'ont pas été chiches en compliments. Ils n'en ont pas moins plaidé pour une réforme d'urgence du statut de la poste sur la base des propositions du rapport Prévôt. « Le débat ne peut pas avoir lieu lorsqu'on me dit - vous voulez privatiser -. alors que je ne veux pas que le sec-teur public se rétrécisse comme une peau de chagrin », a répondu M. Quilès, avant d'affirmer que la poste se devait d'être à la fois au service de tous les citoyens et présente sur le terrain de la concur-

### **Pollution** de l'enfance

Le ministre a d'ailleurs officiellement chargé M. Gérard Delfau (PS, Hérault) d'une mission de réflexion sur la présence postale dans le monde rurale (M. Delfau rendra ses conclusions dans un délai de six mois, et un premier rapport intérimaire en mars pro-

Me Hélène Missofle (RPR. Val-d'Oise) a fait part, quant à elle, devant un Sénat médusé, de son apprentissage des minitels roses (« Je n'étais pas au parfum, il m'a fallu plusieurs semaines de travail acharné au Sénat pour m'y mettre, et encore il paralt que je suis loin de tout connaître »). Elle a estimé qu'il ne saurait y avoir de politique familiale avec cette - pol-lution de l'enfance -. A l'issue de la discussion qui a également porté européennes, les crédits du minis-tère ont été colors tère ont été adoptés.

## Au « Journal officiel »

Sont publiés au Journal officiel du vendredi 8 décembre 1989 : UN DÉCRET

● nº 89-879 du 4 décembre 1989 portant modification des articles R 53-I et R 92'(1) du code de la route (ceinture et feu arrière) ;

## DES LISTES

 Des élèves de l'Ecole nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble ayant obtent le diplôme d'ingénieur de cet établissement en rieur d'études commerciales de cel

• Des élèves de l'Ecole nationale supérieure d'électronique et de radioélectricité de Grenoble ayant obtenu le diplôme d'ingé-nieur de cet établissement en

• Des élèves de l'Institut d'économie d'entreprise et de formation sociale pour ingénieurs ayant obtenu en 1988 le diplôme de cet établissement :

Des élèves de l'Académie commerciale internationale ayant obtenu en 1988 le diplôme superiorie.

## LIVRES POLITIQUES

Ul n'aurait envie, en ces temps où les promesses le disputent à l'incertitude, d'aller voir ce qui se passe en Europe ? Les récits et les images des événements d'une actualité déferiante en disent délà long sans, pourtant, épuiser notre curiosité. L'Europe reste à découvrir, sinon à inventer : tout convie, aujourd'hui, à la revoir avec d'autres yeux, autrement, en particulier, que comme «un corps hémiplégi-

L'expression est de Robert Lafont : le héraut de l'Occitanie « fort dépris de la France », est allé enseigner la sociolinquistique historique, à Vienne. Et c'est de l'ex-capitale de l'Empire austro-hongrois, quand ce n'est pas de Naples, qu'il adresse quelques lettres «à un ami européen a qui peut être vous, moi, n'importe quel d'entre nous.

Vienne est un bon poste d'observation et Robert Lafont un observateur qui, si pétri d'histoire et de culture européennes qu'il soit, n'en préserve pas moins l'originalité de son regard. Peut-être, précisément, perce qu'il a refusé de s'enfermer dans les moules des cultures étroitement nationales. Toujours est-il qu'il n'a aucune peine pour passer de la région, se première passion, à l'Europe « Je crois, écrit-il, à l'histoire comme à l'accélération des temps, à la réapparition des plus vieilles logiques de l'espace quand les édifices transitoires s'écroulent. » Là-bas, loin de l'Hexagone égocentrique, il a pu mondes se sont rencontrés entre Vienne et Budapest, dont l'un laissait flotter ses racines humaines dans les steppes de Sibérie et l'autre avait pour cenliste, Robert Lafont le demeure, même s'il révise certaines de ses enalyses antérieures. Les régions, l'Europe, on ne parle que de cala dans les villes et dans les campagnes : ce n'est pas le moment d'abandonner puisque, selon notre auteur, « les régions sont en trein de deborder les Etats ».

Robert Lafont n'abandonne pas, mais il se place du point de

# multi-Europa

vue de l'Europe, d'une Europe plus large dans l'espace, plus ancrée dans l'histoire, que celle que l'on veut construire, et autrement composée que celle que nous connaissons et qui est

en train de se défaire. L'enterrement de Zita de Bourbon-Parme, demière impératrice d'Autriche, la célébration du bicentenaire de la Révolution. la figure de Mirabeau, le sort historique de la Corse, le concept de colonisation intérieure, le retour de l'Occitanie à travers l'essor de «l'arc méditerranéen», la pérestroika et le communisme, les avatars de « l'intelligence juive », sont, parmi d'autres, les thèmes de méditation de cas lettras de Vienne. Leur expéditeur mêle son itinéraire personnel et les cheminements historiques par esquels sont passés les Européens. Il le fait avec bonheu dans un genre difficile et qui ne supporte pas la médiocrité. C'est l'occasion de renouer avec un mode de communication qui se perd - la relation épistolaire - et de revenir, par des voies peu fréquentées à une interrogation d'actualité sur l'idendité des groupes humains.

Cette interrogation n'est pas exclusivement française comme on le vérifie dans le demier numéro de la revue l'Evénement européen. Bruno Etienne y décrit une autre et très actuelle Europe : celle des communautés musulmanes. Elle est difficile à apprécier quantitativement faute de statistiques fondées sur l'appartenance religieuse. Pour donner un ordre de grandeur, plus qu'un décompte exact, on citera la chiffre de six millions et demi de musulmans en Europe occidentale. Il y en a six autres millions en Europe de l'Est, où il s'agit le plus souvent, en particulier en Yougoslavie et en Bul-garie, de nationaux. Bruno Etienne observe qu'il y a plus de « musulmans » dans l'ensemble

des autres Etats de la CEÉ qu'en

France et que la Turquie appade force de travail pour la RFA que comme partenaire de la

Cet islam transplanté tend,

ANDRÉ LAURENS

ajoute-t-il, à s'établir en communautés religiouses et culturelles selon l'origine nationale. C'est ainsi que les musulmans turcs sont pris en charge par l'Etat turc, pourtant laic, alors que l'Algérie et le Maroc « éprouvent quelques difficultés à contrôler leurs propres nationaux sur ce plan en France ». Selon Bruno Etienne, « la présence massive de musulmans potentiels nécessite l'étude rapide du statut des religions dans les différents Etats de la CEE dans la mesure ou, après 92, celle-ci sera amenée à proposer des harmonisations ». Pour le moment, il existe une variété de statuts religieux que l'auteur décrit, le modèle le plus achevé et le plus exemplaire lui paraissant « le système consis-

torial » en vigueur en Belgique. Dans ce numéro consacré à « l'usage politique du religieux », Edgard Pisani rappelle que le nombre des musulmans est appelé à doubler dans les dix ou quinze ans en Europe. Le problème ne se résoudre pas de luimême. L'auteur refuse de voir ériger en conflit de religions un problème de coexistence « entre une majorité nationale qui a fondé son équilibre sur la distinction entre le religieux, le moral, le social et le politique, et une minorité de « nouveaux venus » qui se réclament d'un système où la religion fonde,

explique et contient tout ». Pour Edgard Pisani, la solution est à rechercher entre le respect de la religion islamique en Europe et l'acceptation par les musulmans de la laïcité des sociétés où ils sont minoritaires « dès lors que celles-ci leur garantissent les droits qu'elles garantissent à toutes les croyances et à toutes les

▶ Lettres de Vienne à un ami européen, par Robert Lafont, Aubenel, 137 p., 88 F. ▶ L'Evénement européen : l'usage politique du reliaieux.

Seuil, 222 p., 75 F.

LABOU

Les « dérapages » du chef du FN évoqués lundi à Strasbourg

## Le Parlement européen se prononce sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de M. Le Pen

M. Jean-Marie Le Pen sera la plusieurs de ses anciens députés. vedette, lundi 11 décembre, de Le ministre de la justice avait Parlement européen. En neuvrant sa session mensuelle, l'Assemblée de Strasbourg examinera, en séance publique, la demande, formulée par le gouvernement français, de levée de l'immunité perlementaire du président du groupe technique des droites européennes. Cette pro-cédure étant longue à aboutir, c'est pour un - étrapage > ancien du président du Fourt petited ou Alle président du Front national qu'elle arrive à son terme.

« la France

idien »...

\*\*\*

to .

and a 25 to ....

A PROPERTY.

-

ngé d'une missig

milieu rurai

46

A 13.5

Dans un discours prononcé en conclusion de l'université d'été du Front national, le 2 septembre 1988, au cap d'Agde, M. Le Pen avait brocardé « M. Durafour et Dumoulin obscur ministre de l'ouverture. Le ministre de la fonction publique ayant aupara-vant remarqué que « l'extrême droite ne cesse de gagner» des voix, M. Le Pen, sous les applau-dissements de ses anditeurs, avait alors lancé : « M. Durafour-crémentere ment de ce const.) crématoire, merci de cet aveu!»

Ce triste calembour avait soulevé l'indignation de tous les autres milieux politiques, et même provo-qué le départ du Front national de décidé d'engager des poursuites judiciaires. Seulement, M. Le Penétait déjà protégé par son mandat de parlementaire européen. En effet, le protocole sur le fonctionnement de l'Assemblée de Strasbourg précise, en son article 9, que ses membres jouissent, « sur le terri-toire national, des immunités ies aux membres du Parlement de leur pays ». Et si, en France, cette immunité n'existe que durant les sessions, l'Assem-blée européenne est réputée siéger

unité constitue La levée de l'immunité constinue donc le préalable à-toute poursuite judiciaire. Or, jusqu'à maintenant, les députés européens ne l'ont accordée que lorsque le parlemen-taire visé le demandait, estimant que tous les repos temps per l'anque tous les propos tems par l'un d'entre eux relevaient de son activité politique. C'est en se fondant sur cette jurisprudence que la com-mission compétente, en mai dernier, avait envisagé un rejet de la demande du gouvernement frandemande du gouvernement fran-çais. Toutefois, les élus néerlandais

et britanniques, qui ont, ane antre conception de l'immunité (en Angleterre, elle ne couvre que les propos tenus dans l'enceinte du Parlement), avaient demandé me étude de droit comparé. La déci-sion finale avait donc été renvoyée à plus tard, et ainsi confiée à l'Assemblée élue en juin dernier.

Le nouvelle commission n'en

pas moins décidé, par 10 voix contre 9 et 2 abstentions, de proposer à l'Assemblée plénière de refu-ser la levée de l'immunité. Lors de son débat de lundi, celle-ci ne pourra pas oublier, pourtant, que le gouvernement français a engagé une nouvelle procédure, après les déclarations de M. Le Pen, en août dernier au quotidien d'extrême droite Présent, sur le rôle de « l'internationale juive» dans la création d'un « esprit antinatio-nal». De même, le nouveau « déra-peca, de M. Le Progue le « estrepage - de M. Le Pen sur la préten-due - double nationalité - de M. Lionel Stoléru sera très probablement évoqué. Les députés européens vont devoir décider, très cisirement, si leur titre leur permet de dire n'importe quoi.

. Th. B.

## L'extrême droite souhaite participer à des élections libres en RDA

MM. Jean-Marie Le Pen, président du Front national, et Franz Schoenhuber, président des Républicains ouest-allemands (extrême droite), ont réclamé, vendredi 8 décembre, la possibilité pour tous les partis de participer aux éventuelles élections libres, sous contrôle international, en RDA.

M. Le Pen a déclaré que le groupe qu'il préside avait consacré une « grande partie de ses tra-vaux » au problème de la réunification de deux Allemagnes. Rappelant l'attachement de son groupe « à la construction d'une Europe des parties et des peuples, fondée notamment sur la démocratie et le réaffirmé « le droit du peuple alle-mand à pouvoir vivre dans un Etat nique, libre et ayant des frontières garanties ».

M. Le Pen n'a pas précisé s'il était d'accord avec les Républicains, qui réclament la rémification de l'Allemagne dans ses frontières de 1937, incluant notamment la Prusse orientale, anjourd'hui en URSS, et les territoires polonais à l'est de la ligne Oder-Neisse.

MM. Le Pen et Schöenhubert ont, d'autre part, annoncé leur intention de porter plainte en diffa-mation contre l'Humanité après les déclarations de M. Georges Mar-chais traitant les Républicains de parti « ouvertement naz! ». M. Schoenhuber a indiqué qu'il « attendait des preuves », du socrétaire général du PCF, qui pendant la guerre, a+il affirmé, travaillait chez Messerschmidt à Augs-

La prochaine réunion du groupe des Droites européennes aura lieu à Madrid en janvier.

Selon l'association « La Mémoire courte »

## «Le gouvernement est piégé par l'économie »

L'association La Mémoire au plus fort de la période «noire» de la gauche, en 1984. Elle se propossit de « battre tambour » pour soutenir l'action de M. François Mitterrand, réhabiliter les valeurs de la gauche, seconer les défenseurs un peu endormis de ces valeurs, quitte à passer pour « archalque ». Depuis, elle publie, entre antres activités un bulletin mensuel. Dans sa tambour de La Mémoire courte...
tire la sonnette d'alarme.

Sous le titre Changer la vie, l'éditorial affirme « le malaise est grand dans l'électorat socialiste et chacun s'inquiète de constater que rien n'a changé dans la vie quotidienne (...) et que personne ne remarque la différence, qui existe pourtant, entre un gouver-nement de droite modérée et celui d'aujourd'hui. Pourquei? Parce que le socialisme, dans la tête et le cœur des gens simples que nous sommes, a une signification nous sommes, à une signification profonde, faisant référence à des idées, à des attitudes et à des valeurs inaliénables : défense des droits de l'homme, des libertés des libertés des libertés de l'homme, des libertés des liber individuelles et collectives, de la laïcité ».

La Mémoire courte explique

hommes ardents, acteurs d'un véritable changen enx-mêmes soulevés d'enthousiasme. « Au lieu de cela, continue l'éditorial, nous avons un gouvernement plégé par l'écono-mie et les pesanteurs héritées de mie et les pesanteurs héritées de la droite. (...) Nous en avons assez. Il faut maintenant s'expliquer. Le socialisme, ce n'est pas cela. Où sont les projets? (...) Qu'on vienne nous expliquer clairement, simplement, ce qui ne va pas, pourquoi, et comment nous allons y remédier et à quel rythme. (...) On attend des socialistes d'autres attitudes dans les relations humaines. On attend relations himaines. On attend d'un gouvernement socialiste du pain, certes; mais sans oublier les roses, (...) celler qui sont solides dans le poing qui les tient, celles qui symbolisent par leur éclat

Ce numéro « spécial malaise » d'une association qui a toujours voulu reflèter l'était d'esprit de la gauche « profonde,» et populaire contient aussi plusieurs lettres de lecteurs critiquent le gouvernement. Le bulletin de La Mémoire courte explique à un lecteur qui, lui, soutient le gouvernement : « Nous ne sommes ni aigris ni décus. Mais les lettres de protes-

que la vie a changé: tations deviennent de plus en plus nombreuses. (...) C'est notre devoir de tirer la sonnette **EN BREF** 

I M. Pasque n'est pas inquiet. — Invité d'Antenne 2, jeudi 7, M. Charles Pasque a expliqué qu'il n'était pas «inquiet» de la montée du Front national : «Si nous affirmons ce que nous sommes, au lieu de nous engluer dans un consensus mou, nous retrouverons notre électorat ». L'ancien ministre de l'intérieur a, aussi, affirmé que M. Fran-çois Mitterrand était « le véritable responsable - de la modification de la loi sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, et qu'il devait donc faire - son autocriti-

☐ Une nouvelle présidence pour M. Giscard d'Estaing.
— M. Valéry Giscard d'Estaing a été éiu, jeudi 7 décembre à Strabourg, président du Mouvement européen international. Il succède dans cette fonction à M. Baron Crespo, socialiste espagnol, président du Parlement européen. 'Ce dent du Parlement européen. Ce monvement regroupe les monve-ments européens des douze pays membres de la Communauté.

Election des hestances diri-genates des Verts. — Les Verts réunissent leur conseil national interrégional (CNIR), samedi 9 et dimanche 10 décembre à Paris, au cours duquel ils débattront de la situation à l'Est en reference de représentants des mouvements éco-logistes de ces pays. Le CNIR devrait aussi poursuivre l'élection des membres du collège exécutif du parti écologiste qu n'avaient pu être élus le mois dernier à Marseille à l'issue de l'assemblée géné-rale du mouvement (le Monde du 21 novembre). Cinq perssonnes avaient été élues à cette occasion : avantation de la constanta de la constanta de la trois porte-parole, le secrétaire national et le trésorier. Cette désignation s'était révélée totalement gastion s'eant revelet totalement favorable au courant de M. Antoine Waschter et elle avait provoqué le départ de la salle, en signe de protestation, des tenants d'autres courants minoritaires qui voyaient là une tentative d'OPA de la part du candidat des Verts à la dessilent faction présidentielle dernière election présides

Cl'UJP change de président. —
L'Union des jeunes peur le progrès, mouvement de jeunes gaullistes proches du RPR, a élu à sa présidence M. Philippe Juvin (vingicinq ans), interne des hôpitaux de Paris, jusqu'alors secrétaire général; en arremplacement de M. Georges Tron. M. Olivier Marleix (dix-huit ans), dévient secrétaire général. Entrent également au bureau M. Eric Boyrie, qui a démissionné de ses fonctions de secrétaire général des jeunes CNI des Hauts-de-Seine, et M. Bric Poher, président de l'association antiraciste Objectif Tolérance.

LE MONDE DE LA BOURSE Suivez en direct l'évolution

BOURSE

## L'ANTISEMITISME et LE PEN: NON!

## Meeting du refus de la haine

Lundi 11 décembre 1989 à 18 h 30

## au Cirque d'Hiver

100, rue Ameiot – 75011 PARIS Métro: Filles-du-Calvaire ou République

A l'appel du RENOUVEAU JUIF

BP 433 - 75161 PARIS CEDEX 04

Avec la LICRA et SOS-RACISME

(Publicité)

## Nous sommes en deuil

Nous tenons à exprimer l'horreur, l'indignation et la colère que nous éprouvons face à la tragédie qui a eu lieu à l'Ecole Polytechnique de Montréal (Canada) où un jeune homme a assassiné quatorze femmes. Il a crié: "Je veux les femmes, je veux les femmes", "Vous êtes des femmes, vous âlez être des ingénieurs. Vous êtes une bande de féministes. Je hais les féministes". Il portait sur lui une lettre qui expliquait que son meurtre avait des "raisons politiques" et que "les féministes lui ont gâché la vie". Nous nous associons pleinement à la déclaration du Comité canadien d'Action sur le Statut de la Femme (3 millions d'adhérents): "Il n'y a pas d'erreur possible, il s'agit d'une violence contre les femmes et d'une violence contre les féministes... Nous pouvons mesurer l'étendue de la haine d'un homme contre les femmes, et cela réveille dans le cœur de chacune de nous en ce pays la peur de la violence misogyne. Nous sommes toutes visées... Tout autant que la haine d'un homme contre les femmes, cet acte reflète aussi la peur qu'elles accèdent à l'égalité." Ce massacre n'est pas un acte isolé, nous sommes toutes concernées. Il ne faut pas banaliser les violences, souvent mortelles, qui s'exercent chaque jour, partout dans le monde, contre les femmes et les petites filles.

En signe de deuil, le gouvernement du Canada a mis le drapeau national en besue, pendant une journée, à la Chambre des Communes.

Nous voulons exprimer toute notre douleur, notre affliction aux femmes amour et de notre solidarité.

Nous appelons les femmes et les hommes de notre pays, conscients qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité, à s'associer à ce deuil. pour la démocratisation

Paris, le 7 décembre 1989 Présidente: Antoinette FOUQUE - 5, rue de Lille 75007 Paris. Tél. 45.48.83.80



304 pages 150 filestr. 290 F Sage de tête limité à 600 ex. man.

papier vergé, coffict relieur 1390 F 15 planches conteur collées à la main

82 88 56 18 BP 66

57102 THIONVILLE

## LE PRIX DE LA MEMOIRE

a ete remis le 4 decembre 1989 au Palais de Chaillot a Paris

au Matenadaran d'Arménie Serge Klarsfeld au Dalaï Lama

Nous felicitons

le Dalaï Lama Prix Nobel de la Paix 1989

Le Prix de la Memoire 7 Rue du Dragon 75006 PARIS

ensuite qu'elle attendait des idées et des actions révolutionnaires - défendues par des o M. Delebarre et la maladie du PS. - Dans une interview publiée dans le numéro de décembre de Globe, M. Michel Delebarre déclare : «Le PS doit sortir de cette maladie quasi permanente qui est l'amour fou pour le nom-brilisme, avec d'ailleurs plusieurs nombrils. » Le ministre de l'équipement ajoute : « Cette maladie est apparue plusieurs fois déjà dans l'histoire. Il faut faire attention. Cela signifie qu'il faut que nous nous intéressions un peu plus à ce qui se passe dans la société, et un

peu moins à ce qui se passe au PS.»

LA BOURSE EN DIRECT

des cours de la Bourse.

## M. Chirac demande aux Français d'« utiliser leur droit de pétition » pour réclamer un référendum

M. Jacques Chirac, qui intervenait au cours du journai télévisé de 20 heures sur TF 1, vendredi 8 décembre, a invité les Français à « utiliser leur droit de pétition » et à « saisir leurs parlementaires, ou le président de l'Assemblée nationale, pour leur demander d'organinaie, pour teur demander au ser un débat et de demander au président de la République de faire un référendum sur le droit de vote donné aux étrangers pour les élections locales ». Le président du RPR souhaite que l'interdiction de vote des immigrés soit maintenue et confirmée car il doute de la résolution des dirigeants actuels du pays à ce sujet. L'octroi de ce droit aux étrangers était envisagé par M. Mitterrand dans sa Lettre à tous les Français, lorsqu'il était candidat à son deuxième mandat présidentiel. Son éventualité a été de nouveau évoquée à «7/7», le 3 décembre, par M. Michel Rocard, qui a estimé toutefois que la question de l'octroi de ce droit de vote n'était pas opportune

## Crèche laïque

En décorant le hall de son bureau de poste avec des guiriandes, mais aussi une crèche, le receveur du quartier des Sapins à Rouen ne s'attendait pas à déclencher un débat sur la laïcité. Un des employés de ce bureau, situé dans un quartier à forte population immigrée, a pourtant estimé qu'.« en ces temps d'intégrisme et d'intolérance, il est déplacé d'installer une crèche dans un lieu public». Militant CFDT, il s'est plaint à son syndicat et à la direction régionale des postes contre ca qu'il croit être un signe de propagande religie

Le receveur, lui, n'y voit que la symbola de Noêl. « Plus de 60 % de la population du quartier est immigrée, mais nous avons reçu des félicitations et des compliments de gens de toutes religions», a

L'antenne régionale de la CFDT-PTT, tout en rappelant qu'il est «interdit d'afficher des opinions religieuses dans un lieu public», réserve sa position. En revanche, la direction régionale de la poste soutient le receveur. Sa religion est faite : « Pas question de retirer la crèche, qui est là avant tout pour faire plaisir aux enfants ».

**POINT DE VUE** 

définitivement. Elle figure comme un objectif dans nombre de contri butions préparées pour le congrès socialiste de mars. Elle est enfin contenue dans une proposition de loi de M. Claude Estier, président du groupe socialiste du Sénat.

Selon M. Chirac, les incertitudes qui entourent ce devoir devraient être levées par un référendum dont il demande à M. Mitterrand de prendre l'initiative mais dont il ne précise pas s'il devrait se référer à une révision de la Constitution selon l'article 89 ou à l'organisation des pouvoirs publics selon l'arti-

Le président du RPR réhabilite une disposition prévue par l'arti-cle 146 et suivants du règlement de l'Assemblée nationale et qui est une application du principe juridi-que général de la « démocratie directe », celle du droit de pétition. Cette procédure a été rarement utilisée sous la V République (elle l'a été, par exemple, au moment des débats sur l'enseignement privé, en 1959, sous le gouvernement Debré).

□ Le MRAP et l'intégration des immigrés. — « On est encore loin de l'accès à l'égalité des droits pour les immigrés, même si les mesures gouvernementales vont dans le sens d'un apaisement des tensions », a estimé le 7 décembre M. Mouloud Aounit, le secrétaire général du MRAP (Mouvement contre le racisme et pour l'amité entre les peuples). « Il y a discrimination évidente vis-à-vis du droit de vote des immigrés, a-t-il ajouté. Tout en se félicitant de « la reprise d'un certain nombre de nos propositions, comme l'affichage de I Le MRAP et l'intégration des propositions, comme l'affichage de la loi française contre le racisme », le MRAP s'inquiète des « moyens effectifs » pour confétiser les mesures annoncées en faveur de

🗆 Un dossier sur l'enracinement - La revue Espaces Temps consa-cre son dernier numéro au thème «Racines, derniers temps. Les territoires de l'identité», avec des articles de Jean-Marie Baldner, Hélène Dupuy, Philippe Genestier, Bénédicte Goussault, Jacques Hoarau, Catherine Lejeune, Yveline Lévy-Piarroux, Nicole Loraux. Jean-Louis Margolia, Georges Elia Sarfati, Pierre-André Taguieff. (Nº 42, 80 F, Espaces Temps, BP 117, 75463 Paris Cedex 10).

## Sur TF 1

## M. Tapie plus fort que M. Le Pen

Le pire était à craindre, vendredi 8 décembre, sur TF 1, où M. Jean-Marie Le Pen et M. Bernard Tapie se retrou-vaient face à face pour traiter de l'immigration, en présence d'une poignée de témoins, après le refus de tous les autres invités politiques de participer à cette émission spéciale en signe de solidarité avec le secrétaire d'Etat chargé du Plan, M. Lionel Stoléru, pris à partie la veille par le

dent du Front natioanal. Et le pire se produisit, dès le début de ce nouveau duel, quand les deux hommes échangarent qualques bordées da gracieusatés peu fréquentes

FINALEMENT LE PEN, IL BY PLUS CONVAINCANT SUR LES AFFICHES!



dans les joutes politiques : « Hâbleur ! » « Matamore ! » ¢ Tartarin I » ∢ Macho I « Pitre I » « Grande gueule I ». Le chef de file de l'extrême droite et le député de Marseille n'avaient pas encore commencé à parler du sujet de la soirée qu'its se promettaient déjà de se casser la figure...

Mais il y eut un premier miracle, qui prit la forme de l'intervention très digne, très sereine, très forte, de l'un des témoins, M. Salem Kacet, cardiologue, maire adjoint de Roubaix, dont le propos tranl'ensemble du plateau. Cet enfant de Kabylie, qui ne à son arrivée, dans notre pays, à l'âge de huit ens, reconta commente l'école laïque de la République lui avait fait aimer la France au point d'opter récemment pour la nationalité française alors qu'il avait rêvé du retour sur se terre natale.

par les uns, tent redoutée par les autres, prenaît soudain un visage chaleureux.

Puis il y eut un deuxième miracle ; il suffit d'un autre témoignage, celui du proviseur du lycée Paul-Eluard de Saint-Denis. Mª Françoise Louvs. qui trouva elle aussi les mots justes - en évoquant ces gestes quotidiens de fraternité qui font la nique à la xénophobie et au racisme dans l'immense majorité des classes françaises — pour ramener soudain l'affaire du foulard islamique à la dimension d'une

Ce fut alors le troisième des miracles de cette soirée. Sans complexes, montant à l'assaut des thèses du Front national avec une pugnacité égale à celle de Jean-Pierre Papin, l'avant-centre de son équipe de football, à l'approche des buts adverses, M. Bernard Tapie, qui avait parfaitement préparé catta rencontre, se révéla comme le meilleur des débatteurs opposés jusqu'à présent à M. Le Pen à la télévision. En se servant des mêmes effets médiatiques que lui, le député de Marseille, al souvent décrié pour ses habiletés, infli-gea au président du Front national une lecon de commu-nication. Sans tomber dans la démagogie, bien au contraire, puisqu'il affirma haut et fort la nécessité de stopper l'immigration et de refouler les clan-destins, M. Tapie prouva que les arguments de bon sens, présentés de façon claire et imagée, pouvaient transformer le verbe d'un tribun renommé en vulgaire langue de bois.

Les absents permirent ainsi à M. Tapia de faire la démonstration que la politique de la chaise vide constituerait désormais une erreur devant la pression électorale du Front national. Et, quand, en conclusion, M. Tapie compara M. Le Pen à un charlatan conseillant c... dans l'eau pour se guéra du cancer », il y eut sans doute beaucoup de téléspectateurs pour jugar que, cette fois, l'hornme qui affirmait naguère dire etout haut ce que les autres pensent tout bas », était tombé sur un bec. Avis à la « médecine » politique offi-

**ALAIN ROLLAT** 

## Contre le référendum

par Olivier Duhamel

U lendemain de son triorri-phe à Dreux, Jean-Marie Le Pen demande l'organigration. Valéry Giscard-d'Estaino analyse, non sans raison, l'élection comme un référendum antiimmigré et réclame dans la foulée l'élargissement du recours au référendum. Il invoque à juste titre le soutien du candidat Mitterrand, dont la Lettre à tous les Français proposait, en avril 1988, l'extension du référendum aux « problèmes maieurs qui naissent de l'évolution de notre société» et l'éventualité du référendum d'initiative populaire». Pour contribuer au débat sur ce sujet, exposons franchement les deux principales objections à l'encontre de ces élaroissements du référendum.

1. - La référendum inutile. L'argument va de soi à propos de l'immigration. De ce qu'il faut bien appeler le vote raciste à Dreux. Valéry Giscard d'Estaing a raison de dire qu'il constitua un référendum anti-immigré. Mais on comprend mal pourquoi notre ancien président enchaîne en demandant un usage plus large du référendum. S'il s'agit de savoir ce que pensant les Français, les éléments d'information ne manquent pas globalement, les partielles du 3 décembre le disent : ils sont majoritairement contre la présence qu'ils iugent massive d'immigrés

d'Afrique du nord et en réclament le départ. Plus spécifiquement sur tel ou tel sujet, les enquêtes d'opinion montrent clairement en quelles matières une majorité reste tolérants - par exemple, l'existence de mosquées, - sur quels points elle préfère la répression par exemple, le port du foulard islamique à l'école - (enquête Nouvel Observateur SOFRES des 7-10 novembre 1989).

Puisque nous connaissons l'état de l'opinion, à quoi servirait un référendum ? A donner aux Francais l'impression qu'ils vont apprendre aux hommes politiques ce que ces' derniers n'ignorent pourtant pas ? Mais pourquoi faire asser nos élus pour des imbéciles alors qu'ils sont déjà déconsidérés. A prendre des décisions qui ne uveeAnt pas l'être autrement ? Techniquement, ce n'est jamais le cas : une loi parlementaire peut faire la même chose du'une loi référendaire. Politiquement on conçoit l'utilité du référendum pour sceller l'abandon d'une partie de notre territoire (Algérie, 1962), marquer l'adhésion nationale à l'élargissement de l'Europe (adhésion britannique, 1972) ou garantir des engagements aux yeux de communautés meurtries (Nouvelle Calédonie, 1988). Mais où est l'intérêt de conférer plus de force à l'expression de l'opinion antiimmigrée, déjà bien difficile à gérer ? D'inutile, le référendum devient franchement néfeste.

2. ~ Le référendum dangereux. L'inutilité même est dangereuse. Conçu pour pallier les déficiences de notre vie politique, le référendum de pur défoulement provoquerait peut-être un apaisement instantané, mais au prix d'une frustration durable. Un bulletin dans une ume ne refoulera pas à lui seul les irréguliers qui se glissent parmi les deux cent cinquante millions de franchissements de nos frontières en une année. Dans le même ordre d'idées, admettre un référendum d'initiative populaire déboucherait, un jour ou l'autre, sur une proposition de rétablis ment de la peine de mort. Ce jour venu, de deux choses l'une, soit il est prévu un contrôle préalable du Conseil constitutionnel, auquel cas ce dernier constaterait l'incompatibilité d'un tel référendum avec le protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme que nous avons ratifié en 1985, et les partisans de la peine

Des graffitis hostiles aux réfegiés kurdes dans le Pay-de-Dôme. - Le maire de Vic-le-Comte (Puyde-Dôme), M. Henri Bertrand (PS), a déposé plainte pour injures et dégradation de monuments publics à la suite de l'apparition sur des bâtiments communaux de graf-

fitis hostiles à la communauté

kurde venne en France l'été dernier

grâce à France-Libertés, l'associa-

tion de M. Danielle Mitterrand.

d'inconvénients que d'avantages. N'v vovons pas une illusoire panacée qui, loin de soigner les maux de la politique en France, risquerait de les accraver. Et si des extensions du référendum restent concevables en des matières où la réflexion a ses chances face à la passion, à des conditions juridiques et politiques précises pour qu'une minorité n'impose pas ses excès à une majorité apathique, n'agitons pas le chiffon référendaire à chaque éruption du vote protestataire.

de mort se trouversient légitime-

ment frustrés du référendum

promis, attendu, mais empêché

soit on n'admet aucun mécanisme

préalable de contrôle de la consti-

et notre Etat de droit subirait une

régression sans précédent depuis

Décidément, le référendum en

toute matière présente plus

fort longtemps.

En octobre dernier, Vio-le-Comte avait accueilli soixante Kurdes irakiens réfugiés en Tur-quie à la suite des bombardements chimiques de l'armée irakienne, er août 1988. - Il n'y a eu aucune tension, aucun problème jusqu'à maintenant, explique le maire, qui voit dans cet incident - le contrecoup d'un contexte national « Ces inscriptions som peut-être le fait de quelques isolés locaux ou une manifestation extérieure à la

Un symposium international à Genève

## Les femmes restent largement sous-représentées dans la vie publique

de notre correspondante

Les femmes représentent près de la moitié de la population mondiale mais ne détiennent que 12,7 % des sièges parlementaires. Que faire pour que ce chiffre soit (au moins) doublé en l'an 2000? Telle était l'une des principales interrogations du premier symposium sur « la par-ticipation des femmes au processus de décision dans la vie publique » organisé par l'Union interpariementaire dont le siège est à Genève. Ce symposium, qui n'avait rien d'un classique meeting fémi-niste, vient de réunir, sous la prési-dence de Mas Leila Takla (Egypte), pendant quatre jours cent cinquante parlementaires venus de soixante-six pays, dont une trentaine de représentants d'autres organisations internatio-

Depuis le début du siècle, qua-torze femmes seulement sont par-vences à la présidence d'un Etat républicain ou à la tête d'un gou-vernement. L'idée du partage des décisions politiques entre hommes et femmes a fait son chemin, comme l'a souligné la présidente, même si « de façon explicite ou subtile, la philosophie du pouvoir, le langage et les règles du jeu pôli-tique restent ceux définis par les tique restent ceux définis par les hommes ». Et l'on ne saurait oublier que dans trop de pays des textes de loi discriminent les femmes, bien que la convention des Nations unies destinée à y mettre fin alt été ratifiée par quatre-vingtdix-neuf Etats.

En outre, dans la plupart des pays pauvres, le droit coutumier a force de loi et, même là où les femmes ont joué un rôle dans la lutte pour la décolonisation ou la démocratie, elles n'ont que rarement occupé des postes dirigeants. Le symposium a mis l'accent sur la nécessité de multiplier les pro-grammes en faveur des femmes. Les moyens de communication de masse, a-t-on fait observer, au lieu de présenter une image stéréotypée de la femme et d'encourager la propagation de certains préjugés dont elle est victime, devraient œuvrer à mieux faire connaître son apport spécifique.

B a été également question du rôle des organismes spécialisés, tels que les ministères de la condition féminine, qui devraient mieux lut-ter pour l'égalité entre hommes et femmes, et de l'institution d'un 
« système efficace de sanctions » 
applicables en cas de violation des 
principes d'égalité établis par la

Les participants comptaient une ancienne présidente de la République, M. Lydia Gueiler (Bolivie). un ancien premier ministre, un ancien premier ministre, Mª Laura de Lourdes Pintasilgo (Portugai), deux présidents en exercice de Parlement, Mª Inger Gjorv, présidente de la Chambre haute de Norvège, et M. Hilal Lootch, président du conseil natio-nal des Emirats arabes unis, ainsi que plusieurs ministres et anciens ministres. Parmi les parlementaires présents, 16 % étaient du sexe mas-culin.

ISABELLE VICHNIAC

### **JUSTICE**

L'affaire de Lannemezan

## La police avait alerté les autorités sur l'existence d'un projet d'évasion

Olivier Leap, vingt-cinq ans, un des neuf évadés de la prison centrale de Lannemezan, a été arrêté, vendredi 8 décembre, par la gendre d'un renseignement, de l'existence darmerie au Pla-d'Adet, une sta- d'un projet d'évasion à la prison tion de ski d'altitude près de Saint-Lary (Hautes-Pyrénées). Blessé, au bord de l'épuisement, le détent en cavale, condamné à seize ans de réclusion criminelle pour voi opposer de résistance.

Après l'arrestation mercredi soir, dans la ville même de Lanne-mezan, de Thierry Etienne, vingt-six ans, et l'interpellation d'Olivier Leap, les recherches continuent pour tenter d'intercepter les sept autres évadés qui, depuis mercredi, ont réussi à échapper aux recher-ches.

Selon une information diffusée vendredi midi par Europe 1, les

chancellerie.

La grève

### Les barreaux de Tours et de Lille se joignent au mouvement

de l'aide judiciaire

Les avocats du barreau de tours (Indre-et-Loire) ont décidé, vendredi 8 décembre, de se joindre au mouvement de protestation de plusieurs barreaux de France par une a interruption d'activités pour une période de quinze jours à à partir du 14 décembre. Cette décision, prise à l'unanimité lors d'une réunion du Conseil de l'ordre des avocats, sera reconductible, indique ce dernier, dans un communiqué. Selon ce communiqué, les avocats tourangeaux, plus d'une centaine, considèrent que - depuis des années l'accès au droit et à la justice du quotidien n'est pas convenablement assuré par les pouvoirs publics quels que soient les changements de gouvernement », et que leur profession supporte « une charge devenue beaucoup trop lourde au titre de l'aide légale ».

De leur côté les avocats du barreau de Lille se sont prononcés. vendredi, en assemblée générale, en faveur de la grève de l'aide judiciaire. Ils rejoignent ainsi le mouvement lancé le 2 novembre dernier par leurs collègues de Nantes qui souhaitent une réforme en pro-fondeur de cette aide judiciaire, instituée en 1972 pour les justiciables les plus démunis, et revendiquent, sur ce plan, une indemnisation plus importante de la part de

avaient, en effet, découvert un plan annoté de la centrale chez la compagne d'un des détenus de cet éta-blissement. Ils en avaient informé la direction de la prison et avaient rédigé un rapport à l'intention de l'administration pénitentiaire à la Confirmant l'existence de ce

enquêteurs de la PJ de Nantes

rapport tout en démentant qu'il y air été fait état de l'imminence d'une tentative d'évasion, la chancellerie indiquait, vendredi soir, qu'une enquête administrative avait été ordonnée.

## Ventes aux enchères de voitures de collection à Paris

La légende de la Bugatti 54

Les cinq mille amateurs de sensations fortes en ont été pour leurs frais, lors de la vente aux enchères de voitures de collection organisée vendredi 8 décembre au Palais des Congrès, porte Maillot à Paris. Pas de record, cette fois, mais une performance d'ensemble plus ou'honorable avec un sommet atteint par une splendide ber-1965 qui a été enlevée pour la modique somme de 5,2 millions de francs.

Ces enchères ont donc confirmé une fois de plus la bonne tenue des italiennes et mirent en évidence le net regain d'intérêt pour les anglaises, au premier rang desquelles les Aston Martin. Pour crever tous les plafonds, il aurait fallu une Bugatti 54. Un exemplaire de ce mythe roulant oui cote dix millions de francs dormirait depuis cinquante ans, enfoui sous une chape de béton aux environs de Château-Thierry, dans l'Aisne. La légende voudrait que son ancien propriétaire l'ait dissimulée avant de disparaître en déportation, sans jamais révéler son secret.

jour suprême den ent le droit de de

Edition puis le Tchad

A STATE OF THE STATE OF T

أيولهومني ليحراث للناث أأدان

Section of the second 

The following the Art of the Property

化化甲基甲基苯甲基甲基甲基

A 400

in the second sepa THE NAME OF STREET And the second

- In the section



Un malade a-t-il un droit constitutionnel, aux Etats-Unis, de refuser un traitement médical? Et, dans l'affirmative, comment ce droit peut-il être exercé quand il s'agit d'un malade incurable, vivant dans un état « végétatif », incapable de communiquer?

Telles sont les questions essentielles que la Cour suprême aura à trancher et qui intéressent environ dix mille Américains vivant dans des conditions analogues à celles de Nancy Cruzan.

WASHINGTON

de notre correspondant Victime, il y a sept ans, d'un très grave accident d'automobile, Nancy Cruzan, une jeune femme de trente-deux ans, est maintenue en vie par un tube alimentant son estomac. Elle respire sans moyens artificiels, mais est totalement inconsciente et ne communique avec personne. Les médecins excluent toute possibilité d'amélio-ration, mais ils estiment qu'elle pourra vivre encore pendant trente

Ses parents considérant que leur fille ne voudrait pas continuer à vivre dans ces conditions, avaient songé à enlever le tube d'alimenta-tion. Ils estiment que la décision de la laisser mourir en paix leur incombe, étant donné leur connaissance de la personnalité et des conceptions de leur fille. Avant son accident, elle avait dit à une amie qu'elle ne voudrait pas vivre dans un état végétatif. Mais les parents ont été avertis qu'ils pourraient être poursuivis et accusés de meur-tre s'ils débranchaient le tube d'ali-

A l'issue d'un long processus judiciaire, la Cour suprême du Missouri avait déclaré que l'Etat avait un « intérêt spécial à maintenir Nancy en vie . Elle soulignait qu'« aucune preuve claire et convaincanté » n'avait été apportée sur le désir de la malade de mettre fin à ses jours ni sur la souffrance

Devant la Cour suprême, l'avo-cat de l'Etat du Missouri est ailé jusqu'à dire que l'Etat avait le droit d'imposer à un malade même conscient d'être alimenté, et cela pour ne pas être complice d'un sui-cide. Pour les avocats des Cruzan, Constitution protège les individus, conscients ou non, contre l'intrusion de l'Etat et, dans le cas présent, contre l'avis de la famille, s'estimant plus qualifiée que l'Etat pour prendre une décision à la place de leur enfant, intalement incapable de s'exprimer.

De nombreux cas réglés discrètement

Cette thèse fut implicatement dans les hôpitaux, une solution dis-crète fut trouvée, par un consensus entre la famille et les médecins, d'accord pour laisser mourir le malade incurable.

L'arrêt de la Cour suprême doit faire jurisprudence car, au cours des dernières années, des décisions contradictoires ont été prises par les diverses juridictions. L'an der-nier, la cour de New-Yerk rejetait la demande d'une famille qui vou-lait refuser d'alimenter une parente de soixante-seize ans, souffrant d'une grave détérioration mentale. La Cour avait estimé que la preuve apportée par la famille sur les vœux de la malade étnir obscure. Mais, il y a deux ana, la cour de l'Illinois statuait en sens inverse,

dans un cas analogue. En Floride, un homme qui avait tué sa femme atteinte de la mala-die d'Alzheimer fut condamné en 1985 à la prison à vie. Un an plus tard, un pathologiste qui s'était débarrassé de sa femme par

récemment, à Chicago, un père qui, sous la menace d'un revolver dingé contre les infirmiers, avait débranché l'appareil, provoquant la mort de son enfant atteint d'une grave maladie mentale, ne fut pas

même inculpé.

and the state of t

L'affaire Cruzan est suivie avec intérêt par les médecins, les asso-ciations du troisième âge, ainsi que par les groupes favorables ou hos-tiles à Favortement. Les adver-saires de l'avortement estiment que l'Etat doit garantir le droit de vivre à tous ceux qui « ne peuvent se pro-téger eux-mêmes ». Les partisans de l'avortement déclarent qu'en rejetant « le droit à mourir » la Cour encourage les Etats à appliquer leurs réglements, c'est à-dire pratiquement à maîntenir les tubes alimentaires indéfiniment. La décision de la Cour n'intéresse pas seulement ceux qui vivent dans un état végétatif, mais des millions un etat vegerant, mas des minous de personnes souffrant de la mala-die d'Alzheimer, de démence sénile et même du sida. Au début des annes 30, on a noté une augmentation de 25 % des suicides chez les personnes agées de plus de soixante-cinq ans chez les per-somes âgées de plus de soixante-cinq ans, provoqués en partie par la crainte d'une maladie incurable.

### SPORTS

Burney Co

The state of the state of the

## RALLYE-RAID : le douzième Paris-Dakar

## La Libye, puis le Tchad

Alger-Dakar, l'épreuve reine des raids africains change de nom. Pour sa douzième édition elle devient le Paris-Tripoli-Dakar, Les organisateurs ont choisi de faire débarquer les quelque cinq cents concurrents à Tripoli, nouvelle cité d'accueil méditerranéenne des passionnés du désert. Autre innovation : une étape au Tchad.

 Nous avions juste posé un pied en Libye l'année dernière. Cette année nous allons pouvoir approfondir notre découverte du pays, avec des pistes extraordinaires », a déclaré vendredi 8 décembre Gilbert Sabine en dévoilant le parcours de la

rallye prendra son véritable départ le vendredi 29 décembre. Les deux prologues, prévus le dimanche 24 décembre à Chevilly-Larue, dans à Marseille, n'étant que des mises en condition pour les 246 voitures, les 130 motos et les 93 camions. Les rumeurs concernant un éventuel refus des Libyens de décharger les navires français n'inquiètent pas trop Gilbert Sabine. Le père de Thierry semble maintenant maîtriser l'organisation de l'épreuve. Il déclare avoir prévu

Les tempêtes qui agitaient l'an dernier la société TSO, les critiques à peine voilées de certains prestamires paraissem loin. Le directeur tient is barre fermement et souhaite réussir la quatrième édition qu'il organise de l'épreuve créée par son fils. Il se plaît à décrire les paysages magnifiques qu'il a découverts en Libye où auront lieu quatre des dix-neuf étapes du railye : - Les concurrents vont affronter 60 kilomètres de dunes

Longtemps baptisé le Paris- géantes avant Ghat, qui n'ont rien à envier à l'erg de Bilma au Niger. »

Combien parmi les engagés dans cette aventure arriveront le 1º janvier 1990 à vaincre la piste cassante qui mène à Dirkou au Niger? Le directeur de TSO se garde bien de le directe pourtant c'est à ces « habiles » conducteurs qu'il propose l'autre innovation de cette douzième édition du Daker : l'escenade au Tehad Un du Dakar : l'escapade au Tchad. Un aller et retour simple à N'Djamena, précédé d'une étape marathon où les assistances techniques ne pourront intervenir, ce qui permettra de met-tre, pour une fois, les privés, qui ne disposent pes de moyens considéra-bles, et les véhicules des grosses écuries sur un pied d'égalité.

Une étape an Tchad pour répon-Une etape an Tenat pour repon-dre à l'appel des dirigeants de ce pays, qui souhaitent qu'il soit recommu comme un Etat normal (le Monde du 9 décembre), et ensuite le rallye va retrouver ses marques. Agadez (Niger) pour la journée de repos le 7 janvier, puis Niamey et ses hôtels, ment le villes comparire de Gao et de Tombouctou, des étapes devenues habituelles. Après un passage en Mauritanie, puis une nouvelle incursion au Maii, problèmes frontaliers obligeat, l'épreuve empruntera les-pistes du Sénégal avant l'arrivée pré-vue le 16 janvier à Dakar.

Au total 11 416,5 kilomètres à parcourir dont plus de deux tiers de secteur sélectif, car pour Gilbert Sabine « les étapes de liaison restent les plus dangereuses ». Obsédé par la sécurité, le directeur répète : « Un rallye réussi est un rallye sans acci-dent. » Conseils aux pilotes, contrôles de vitesse dans les villages traversés doivent permettre, selon lui, que la fidèle à la précédente su niveau de la

SERGE BOLLOCH

## **EN BREF**

Mosquée incendiée dans le Nord: use interpellation. -L'auteur présumé de l'incendie cri-L'auteur présumé de l'incendie cri-minel qui a détruit des objets de culte dans une mosquée (le Monde du 9 décembre) à Montigny-en-Ostrevent, près de Douai (Nord), a été interpellé par la police. Il s'agit de Pascal Warot, vingt et un ans, originaire de la région, qui aurait reconnu avoir allumé cet affirmé avoir agi non pour commettre un acte raciste, mais parce qu'il avait « un peu trop bu » après une déception amoureuse.

□ Le colloque sur l'enfance à l'UNESCO. — Contrairement à ce que nons avons écrit par erreur dans le Monde du 9 décembre, le colloque sur le thème « Enfant de droit, la révolution des petits pas » aura lien à Paris, dans les locaux de l'UNESCO, du 15 au 18 janvier prochain (et non du 15 au 18 décembre). Association La Harpe-Enfant de droit, 36, avenue Reille, Paris-14. Tél.: 45-65-38-71.

I La protestation dans les mi-versités. — L'université de Nantes cières. — (Reuter.)

a décidé, à son tour, de fermer ses portes mercredi 13 décembre pour vingt-quatre heures afin de protes-ter contre l'insuffisance de ses moyens et de ses locaux. Cette décision prise par le conseil d'admi-nistration de l'établissement fait suite à d'autres initiatives de même nature de la part des universités de Brest, Dijon, Paris-XI-Orsay et Lille-III. Fermetures et manifestations coîncideront avec la discussion à l'Assemblée nationale, jeudi, du budget complémentaire de l'éducation nationale (le Monde du o décembre).

Adoption d'une charte européeane de l'environnement. -Vingt-neuf pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest ont adopté une charte de l'environnement et de la santé, vendredi 8 décembre à Francfort. Ce document est considéré comme un modèle pour l'élaboration par chaque pays des grandes lignes de sa politique dans ce domaine. Il stipule notamment que toute organisation publique ou privée portant atteinte à l'environnement devra en assumer les conséquences finan-

## HIPPISME: la préparation du Prix d'Amérique

## Les adieux d'Ourasi

Considéré comme le meilleur cheval de trot de tous les temps, Ourasi a effectué sa rentráe la 7 dácembre à Vincennes, après six mois d'absence, dans le Prix du Bourbonnais préparatoire au Prix d'Amérique. En se classant deuxième alors qu'il rendait 25 mètres à ses meilleurs adversaires, notamment la gagnante Queils Gede, il a montré que, à neuf ans, il était encore compétitif.

Comme la plupari des vedettes du trot, Ourasi est un vrai fils du da trot, Ourasi est un vrai fils du peuple. Il a forgé sa réputation à la scule force du jarret. Ses origines (Greyhound et Fleurasi) ne le prédestinaient pas à la gloire, pas plus que sa terre de naissance à Saint-Étienne l'Allier, dans l'Eure, en 1980. Son propriétaire-éleveur, un modeste « herbager », Raoul Ostheimer, est sourd-muet de nais-Ostheimer, est sound-muet de naissance : un gros handicap pour driver en course, car il faut bien entendre les ordres du starter. Le cheval, dans son jeune âge, perdait donc souvent plusieurs longueurs au départ, mais gagnait quand même grâce à une classe évidente.

La décision fut alors prise de le confier à Jean-René Gougeon, ami de longue date de Raoul Osthei-mer. A plus de cinquante ans, celui qui avait été le partenaire des champions du monde Une de Mai champions du monde Une de Mai et Roquepine allait revivre une grande passion et exprimer toute la maîtrise de son art comme entraineur et pilote.

Pourtant, Ourasi n'était pas facile. A l'entraînement, comme la plupart des bons chevaux, il ne se livrait pes beaucoup, réservant son influx. Au petit matin, il lui arrivait souvent, sur la piste du centre ultramoderne de Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne, de refuser d'avancer si son inséparable cocker ne le suivait pas.

En course, il était d'un compor-tement spécial, jouant avec les nerfs de son mentor comme du public. N'aimant pas être bous-culé. Voulant toujours rester le « patron ». Paraissant en début de parcours se désintéresser de la composition. Duis engaite charcompétition. Puis ensuite chan-geant de vitesse à son gré, capable alors d'accélérations foudroyames. S'adaptant aux circuits de l'étranger comme aux petites pistes de province, à l'aise sur toutes les distances de 1 600 à 3 000 mètres depuis 1983...

Ourasi a remporté ainsi cinquante sept victoires et plus de 20 millions de francs de gains. Il a trotté dans des temps records : 1 min 11 s 5 au kilomètre aux Etats-Unis, et frequemment I min 14 s en France. Il a remporté toutes les classiques, le championnat d'Europe et, trois fois de suite, le Prix d'Amérique.

Le 29 janvier 1989, Gougeon-Ourasi, ce couple idéal, se présen-tait à nouveau au départ de la plus convoitée des courses de trot. Leur succès ne faisait aucun donte.

Pourtant, d'un seul coap, le cours du destin, ce jour-là, a semblé s'infléchir. Ourasi échousit sous les yeux du président Mitterrand, qui avait sonhaité faire sa connaissance, et au grand dam de millions de turfistes accablés par le chute

Après cette défaite. Jean-René Gougeon, des jours durant, rami-nait sa peine, cherchant encore à comprendre ce qui s'était passé, allant même jusqu'à s'accuser de s'être trompé de tactique ou de s'être laissé piéger par son cheval. Le mois suivant, stressé, soucieux, il était victime d'un grave infarcrus du myocarde, dont il se remet lentement aujourd'hui, se posant sans cesse une question qui l'obsède : « Ourasi est-il encore Ourasi ? »

## Convoitises

Confié per la force des choses au frère de Jean-René, Minou Goum, le vieux cheval a renoué avec la victoire, mais sans convaincre, Il a connu également des petits ennuis de santé (blocage des reins, mauvaise analyse sanguine), mais surtout des santes d'humeur. Le 15 juin dernier, il se cabrait en rentrant sur le terrain pour disputer le Prix René-Ballière. Il se blessait et était ensuite battu de loin. Comme s'il voulait manifester sa peine d'être séparé de son vieux compagnon de route.

Evidenment, un tel champion suscite bien des convoitises. rement entre Raoul Ostheimer et son ancienne femme, Rachel Tessier, qui réclamait sa part du gâteau. Maintenant syndiqué en gâteau. Maintenant syndiqué en vue de sa future carrière d'étalon : son propriétaire, en juillet 1988, l'a vendu pour moitié (600 000 francs la part) à vingt actionnaires cherchant seulement un investissement productif. Entre sux, les discussions commencent à être servées lorsqu'il s'agit d'opter soit pour l'entrée immédiate au haras, avec plus de cent saillies par an à 90 000 francs l'une, soit la poursuite d'une carrière qui pourrait être dévalorisante en cas de nonvelies contre-performances.

Depuis quelques semaines, Ourasi est devenu le héros d'un très joli film tourné par François Reichenbach et subventionné par la Société du chéral français destiné au circuit commercial au moment. Ce film est — comme par hasard - de la grande saison de Vincennes. Ses promoteurs souhai-tent donc qu'il coure pour la cin-quième fois le Prix d'Amérique. Ainsi, ils encaisseront encore de nouveaux sommets de recettes au PMU et sur l'hippodrome. Ils mobilisent tous les médias pour assister aux adieux du champion. Jendi 7 décembre, Ourast leur a encore une fois répondu « présent». Le dernier dimanche de janvier 1990, il sera au rendez-vous et, quoi qu'il arrive - c'est certain nant, - il quittera la piste.

**GUY DE LA BROSSE** 

## CARNET

- Nathalie LALBIE Olivier HURTIER

60, rue Gay-Lussac, 75005 Paris.

François, Thérèse et Isabelle SAND-CUBADDA

a ouvert ses yeux émerveillés le 23 novembre 1989; à Noumés, au

38, rue du Général-Delestraint, 75016 Paris. BP A5, ORSTOM/CNRS, Nouméa (Nouvelle-Calédonie). Dé

## Décès

Les familles Decoop et Verdier font part du rappel à Dieu de

à l'âge de quatre-vingt-dix ans.

La obrémonie religiense sera célé-brée le mardi 12 décembre 1989, à 10 à 30, en l'église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine, é bis, boulevard Car-

Decoop, 52, avenue Georges-Clemenceau, 32, rue du Colonel-Candélot, 92340 Bourg-la-Reine. Deccop, 28, rue Vernier,

75007 Paris. Le directeur général Les vice-présidents, L'équipe de direction Les administrateurs.

M. Jean-Philippe MARTIN,

Caisse régionale d'assurance-uladie d'Ilo-do-France, 17-19, rue de Flandre,

- M= Elisabeth Hardy-Moulinot, m epouse, M≈ Isabelle de Roo,

sa fille, Ses beaux-frères, belles-sœurs, Neveux et nièces, ont la tristesse de faire part du décès de

Jean-Paul MOULINOT, comédien, sociétaire de la Comédie-Française

survenu le 3 décembre 1989, à l'âge de

Les obsèques auront lieu dans le plus stricte intimité.

Ni flours ni couronnes.

Selon son voru, des dons peuvent être adressés à la Comédie-Française, au fonds d'entraide — Caisse Younel place Colette, 75001 Paris.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Monastère.

3, aliée des Tillenis, 92410 Ville-d'Avray.

Antoine Vitez, inistrateur général de la Comédie Prançaise,
La Société des comédies
La troupe,
Le personnel du théâtre,

ont le tristesse de faire part du décès de Jean-Paul MOULINOT, sociétaire de la Comédie-Française, officier des Arts et Lettres,

purvenu le 3 décembre 1989, à l'âge de

Les obsèques auront lieu dans la plus stricte intimité. Un hommage ha sera rendu le jeudi 14 décembre, à 11 h 30, en l'église Saint-Roch, 296, rue Saint-Honoré,

Ni fleurs ni couronnes.

Selon son vara, des dons peuvant être adressés à la Comédie-Française, au fonds d'entraide – caisse Yonnel – place Colette, 75001 Paris. (Le Monde du 8 décembre.)

— M™ Jean Goubeux, Emmanuel et Isabelle Pichaud, Claire Pichaud, M. et M™ Philippe Goubeux, Florance Goubeux, ses belle-mère, enfants, sœur, beau-frère, belle-sœur et nièce,

. François PICHAUD,

dans sa cinquanto-septième anné

La cérémonie religieuse sera célé-brée dans l'intimité le lundi 11 décem-bre 1989, à 10 h 45, ca l'église Saint-Vigor de Marty-le-Roi.

- Pascale Viard et Paul Richardet, Amouk Viard et Yves Gouriten, Frank, Béatrix et Brice Viard,

Gisèle Labourier, out la douleur de faire part du décès de

Maurice VIARD, lieutenant-colonel, officier de la Légion d'honneur,

arvenu le 30 novembre 1989, à

Ses obsèques ont en lieu à Nantes le

Cet avis tient lieu de faire-part.

93, rac du Faubourg-Saint-Denis,

Remerciements

et ses enfants, Delia et Gary, out la doulour de faire part du décès, le 4 décembre 1989, de

M. Benno Claude VALLIERES, président d'honneur de la société Avions Marcel-Dassault,

leur frère et oacle.

La famille tient à exprimer sa recon-naissance à M. Serge Dassault, ainsi qu'à la société Avions Marcel-Dassault et à sos personnel, pour leur dévouc-ment exceptionnel et toute leur aide. Elle remercie également les nom-preuses personnes qui ont manifesté leur attachement à la mémoire de

Anniversaires

Pour le huitième anniversaire du décès de

M=Serah LEIRA

et le deuxième anniversaire du décès de

Madeleine LEIRA.

une très affectueuse pensée est deman-dée à ceux qui sont restés fidèles à leur

Avis de messes - Une messe sera célébrée le mardi 12 décembre, à 14 houres, en l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 252, rue Saint-Jacques, Paris-5-, à la mémoire

M. Jean LAMEYRE, professour de géologie, vico-président

dia conseil d'admini de l'université Pierre-et-Marie-Curie, vice-président de la Société géologique de France,

Pour le premier anniversaire du rappel à Dicu de

M. Pierre POINSIGNON.

en union avec son file

décédé je 7 décembre 1989.

Francois.

(†) le 10 mai 1985. Une messe sera célébrée le samedi 16 décembre, à 10 heures, en la cha-pelle de la Vierge, église Saint-Sulpice, Paris-6e.

Communications diverses

 Le Club des 101 : « De l'union de la gauche à l'eurogauche », débat, le mercredi 20 décembre 1989, à 19 h 30, autour des interventions de M. Lionel

Versit de l'altre de l'Allra de l'altre de l Jospin, ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, M. Piero Fasino, secrétaire de sports, M. Parti de Parti, secretarie à l'organisation du Parti communiste italien, M. Patrick Sève, député du Parti socialiste et M. Clande Llabres, résiovateur communiste. Faculté de la Sorbonne, amphithéâtre Richetieu, place de la Sorbonne, 75005 Paris. Renseignements, tél.: 48-03-00-33.

— Un colloque sur le thème « André Malranx et l'Espagne » se tiendra les 11 et 12 décembre à la Casa de España, 7, rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris, tél. : 40-70-92-92. Une exposition destinée à rappeler le rôle important que l'Espagne a joné dans la vie et l'œuvre de l'écrivain sera également inaugurée dans ce même lieu. Enfin, des projections de films et de documents seront organisées dans ce cadre.

FESTIVAL DU LEZARD sacs - maroquinerie de poche

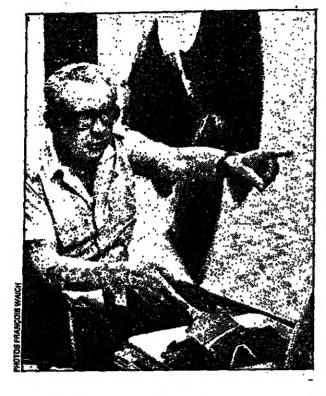





Hans Hartung dans son atelier à Amibes (1974)

## Un classique de l'abstraction

Suite de la première page

Il ne renonce pas davantage à ses principes moraux et politiques, s'inscrit en 1939 comme «volontaire contre l'hitlérisme » et s'enrôle ensuite dans la Légion étrangère en décembre 1939. La défaite consommée, il ne lui reste plus qu'à se eacher dans une masure du Lot, aux côtés de Gonzalez et de sa fille Roberta, qu'il a épousée en juillet 1939. Poursuivi par la Gestapo, il parvient à s'enfuir en Espagne, Là, capturé

emprisonné pendant sept mois. Apprenant son état de peintre, ses bourreaux l'enferment dans une cellule peinte en rouge vif afin de le sorturer plus efficacement en s'attaquant à ce qu'il a de plus pré-cieux, sa vue. Libéré, il rejoint la Légion en Afrique du Nord et participe à la campagne de France. Blessé grièvement devant Belfort, il doit être amputé d'une jambe.

Tel était l'homme, que les succès des années 50 et 60, la reconnaissance officielle des musées et l'aisance matérielle enfin recon-

quise n'ont pas métamorphosé en vedette ni en affamé de récisme : un entêté, un intransigeant discrètement héroïque qui se posait pas au martyr, lui qui l'aurait pa légiti-mement. Et tel était le peintre, dont on a déjà dit la rectitude et la

Expressionniste à ses débuts, élève et admirateur de Corinth et de Nolde, il a a médité dans les années 20 les enseignements de la peinture française cubiste et post-cubiste avant d'inventer une synthèse originale, frontale et archi-tecturale comme l'art de Picasso et de Braque, expressive et gestuelle comme celui de Kirchner et de Kandinsky. Ses toiles et aquarelles de la fin des années 30 marquent précisément l'apparition d'un expressionnisme abstrait qui anti-cipe largement sur la vogue française de l'après-45 et sur les recher-ches de Gorky et Pollock à New-York.

### Des méthodes singulières

A partir de 1947, date de sa première exposition personnelle à Paris - il a quarante-trois ans -. Hartung a œuvré à l'enrichisse-ment et au développement de son vocabulaire abstrait. Cet admira-teur de Rembrandt et de Goya a expérimenté le geste, tantôt courbe tantôt droit, le grattage, les super-positions de couleurs et de coulures et tous les procédés hétérodoxes qui permettent de ne pas paralyser le premier monvement du peintre.

Il s'inscrit de plein droit dans la suite de ceux qui, de Ernst à Mas-

son et de Braque à Soulages, ont donné à leur art des procédés nouveaux et des méthodes singulières. Ennemi de la répétition et de tout système, il n'a cessé de combettre le «style» et, jusqu'à ces dernières années, se montrait grand amateur d'innovations techniques, usant de pistolets à peinture avec autant de dextérité que de balais ou de rameaux d'olivier qu'il plongeait dans le noir avant d'en fouetter la toile. Son goût des tons stridents et acides, vert amande, bleus très durs, jaunes solaires, rouges sanguins, et des constructions pictu-rales monumentales, l'a conduit à exécuter de larges compositions surprenantes de violence et de force. A chacune de ses métamorphoses, Hartung se renouvelait si radicalement, tout en demeurant naturellement abstrait, qu'il sem-

ble avoir épuisé toutes les ressources de son esthétique.

Son exigence de changement, qui trouve sa source dans la volonté constamment affirmée de ne pas glisser de l'expression à la rhétorique de l'expressionnisme, a souvent déconcerté le public, Hartung se souciant moins de séduire que de ne pas renier son ambition originelle. De larges rétrospectives - à Paris en 1968, à Cologne en 1974 - et de flatteuses expositions - au Metropolitan de New-York en 1975, à Paris en 1985 - ont néanmoins imposé sa figure et l'ont peu à peu établi à son véritable rang, celui de pionnier historique de l'abstraction et de « classique » du

PHILIPPE DAGEN.

CINÉMA

## Rififi à Osaka

Le Japon comme métaphore de la violence urbaine : le dernier film de Ridley Scott (« Alien », « Blade Runner ») « Black Rain » rachète le fond — banal — par la forme, éblouissante

C'est une histoire de flics, encore l'histoire d'une paire de flics désac-cordée, d'un classicisme effronté. Nick (Michael Douglas), détective new-yorkais un peu ripou, doit tive new-yorkais un peu ripou, dont convoyer au Japon un redoutable criminel nippon (Yusaku Matsuda). Avant de mettre le pied à Osaka, Nick aurait dû lire son horoscope : le gangster s'échappe, son jeune équipier (Andy Garcia) se fait descendre sauvagement par les copains du fuyard... Pour le venger. Nick accente de continuer sa ger. Nick accepte de continuer sa mission et de s'associer avec l'un de ses collègues japonais, le très digne et peu disert inspecteur Matsumoto (Ken Takakura). C'est le choc attendu de deux mondes, de deux manières de comprendre la vie, de deux façons de dégainer un flingue et de manger le sashimi.

Après beaucoup d'incompréhension mutuelle et de violences parta-gées (Ah! la terrible précision avec laquelle les maffieux orientaux se mutilent le petit doigt comme s'il s'agissait d'une vulgaire tranche de chorizo), les deux hommes en viendront à s'estimer, à s'aimer, même, pour le plus grand bien de la loi à nouveau respectée et de l'ordre

Pas de quoi s'émouvoir a priori, une histoire de flics ne se distingue aujourd'hui d'une autre, que par la

marque des voitures engagées dans les poursuites. Ce n'est pas le cas ici, car si le scénario est banal son traitement est splendide. Cette nuit scintillante de dangers, exaspérée de luxe et de reflets, porte l'irréfu-table marque du responsable : Ridley Scott. Ce Britannique pur thé, depuis son premier exercice de style, les Duellistes en 1977, n'arrête pas de dire la même chose autrement, ce qui est la meilleure définition possible du véritable

Ridley Scott est un amoureux pervers du cinéma. Un grand détourneur de genres. A son profit. Et au nôtre, il détourne la science-fiction (Alien, Blade Runner), il détourne (Legend), il détourne les comédies sentimentales améri-caines des années 40, (Traquée), il détourne les polars (Black Rain). Il décrit toujours des cités de l'indicible peur et montre des étrangers dans la ville. Il dénonce toujours avec un humour meurtrier ces imbéciles codes de l'honneur qui régissent les actes des assassins et ceux de leurs victimes avec la même raideur. Et ne parle jamais du futur que pour mieux révéler notre passé antérieur et mettre à jour nos ennemis intérieurs.

Son mot-clé: environnement Qui nous conditionne, dont nous

sommes le produit, qui chaque jour davantage, se détruit. « Dans Black Rain, dit Ridiey Scott, style de vie des terriens riches au l'environnement, le décor, entière-ment naturel, est bien traité comme un personnage à part entière. Ayant choisi Osaka plutôt que Tokyo, il nous a fallu être très sélectifs afin que la ville devienne cette métaphore de la violence cette métaphore de la violence urbaine que nous recherchions. Car Osaka, au départ, est plaisante, ce n'est pas ce qu'il faliait l'Cest une ville très plate, pleine d'arbres et d'enfants, une ville française, quasiment. » Oui, Ridley Scott a aimé les Japonais, qu'il assimile assez aux Anglais, c'est-à-dire à lui-nième. « Cette réserve apparente, ce retard à se dévoiler, cet abord énigmatique qui laisse évidemment présager le pire... » Il aime également beaucoup les acteurs, « leur donner un espace, aime egalement beaucoup les acteurs, « leur donner un espace, de l'espace ». Pensant que s'il était acteur, ce qu'il n'a jamais rêvé d'être, « il se sentirait vulnérable dans un décor impropre, incapable d'y sentir, donc d'y restituer le parfum de la réalité ».

Le parfum de la réalité, Ridley Scott continue de le trouver dans la publicité. « J'adore, dit-il « ce pro-cessus qui me tient en vie. Certains regardent la pub comme un mal nécessaire, moi je la regarde comme un art. Trois de mes spots, comme un art. 1701s ue mes spois, Chanel, le pain Hovis, les ciga-rettes Benson and Hedges, sont exposés au Musée d'art moderne de New-York, j'en ai réalisé plus de trois mille, et en possède une collection d'un millier à la maison. vingtième siècle... ».

Le prochain Ridley Scott est déjà sur les rails. Et on ne peut que mettre chapeau bas devant l'esprit prémonitoire de cet esthète visionnaire. Son film, mis en chantier il y a plusieurs mois déjà, entraînera les spectateurs dans un train du futur, « très beau, très confortable, rappelant les trains de luxe d'autrefois, mais roulant sous la terre à grande vitesse ». Pour aller où ? « De New-York à Moscou. » DANIÈLE HEYMANN

## Les prix Sadoul

Le prix Georges Sadoul 89 (du nom du grand historien du cinéma) a été décerné, vendredi 8 décem-bre, pour la France à Montalvo et l'enfant du français Claude Mou-rieras.

Ce film, projeté à la Semaine de la critique au dernier Festival de Cannes, est tiré d'une chorégraphie de Jean-Claude Galotta : il montre le regard d'un enfant silencieux sur le monde des adultes, un monde bruyant et convulsif.

Par ailleurs, le jury du prix Sadoul, composé surtout de criti-ques et de représentants d'élèves d'écoles de cinéma, a distingué deux films étrangers : Sweetie de l'Australienne Jane Campion, pré-senté en compétition à Cannes, et Maicol de l'Italien Mario Brenta.

## **OPÉRA**

## Une mégère trop enchanteresse

Barbara et Gabriel le délicieux duo de « Don Pasquale » au Théâtre du Huitième à Lyon

Donze représentations pour Don Pasquale de Donizetti! Toujours hors les murs, l'Opéra de Lyon voit grand et gagne son pari, avec deux distributions, dont une de jeunes espoirs. Mais qui ne succomberait à la grâce de Barbara Hendricks et aux facéties de son amoureux empressé, Gabriel Bacquier, entourés par une distribution homogène et des chœurs aux inter-ventions savoureuses, merveilleuse-ment réglées ?

ment réglées?

Comme tous les spectacles de l'Opéra lyonnais, c'est la minutie, la justesse et le naturel qui dominent dans cette production, avec pourtant une équipe nouvelle, italienne: Patrizia Gracis pour la mise en scène, des décors et costumes de Lauro Crisman et Gabriele Ferro comme chef d'orchestre. Ils respectent à ravir le dramma buffo de Donizetti, ce mélange si particulier de bel canto romantiquement déployé dans les grands airs qui soudain nous émeuvent, de comédie légère comme vent, de comédie légère comme une dentelle et de bouffonnerie débridée des mots et des gestes à faire pâlir Rossini lui-même.

Si la «symphonie» de l'orches-tre paraît quelquefois un peu étri-quée, les petits ensembles et les solistes de l'Orchestre de l'Opéra de Lyon rivalisent avec les chan-

teurs de flexibilité et d'esprit. D'un coup de baguette magique, le décor a transformé le modermisme un peu criard du Théâtre du Huitième en une scène du siècle dernier aux intérieurs balzaciens, avec, pour le duo des amoureux

réunis, un bel escalier blanc dans un pare sous la lune.
Gabriel Bacquier joue, avec une coquetterie irrésistible, les vieux beaux, lunettes et toupet de Monsieur Thiers, prétendant avec aplomb à la main d'une créature enchanteresse qui, sitôt épousée, jouera les mégères infernales pour retrouver le neveu amoureux que Don Pasquale a déshérité.

Est-il besoin de dire que Barbara Hendrickx a quelque mal à nous coquaincre de sa diablerie? Dans la belle cavatine d'entrée, sa voix voltige à travers tous les airs d'une

la belle cavatine d'entrée, sa voix voltige à travers tous les airs d'une virtuosité ailée, immatérielle comme celle que nous imaginons pour une Grisi on une Patti... Mais elle nous paraît moins piquante, jacassante, voire brutale, que ne le veut ce rôle de furie impossible à apprivoiser, surtout entourée d'acteurs nussi acérés que Bacquier, Gino Quilico, Malatesta élégant et inquiétant qui marche sur les traces de Van Dam, et l'amoureux Ernesto de Luca Canonici, ténor melliflue dans son air de désespoir ou sa sérénade, mais siffiant et toussotant quand il mène le flant et toussotaut quand il mène le bon combat...

**JACQUES LONCHAMPT** Prochaines représentations au Théâtre du Huitième les 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 et 17 décembre, svec deux distributions en atternance; à Saint-Etienne, les 10 et 11 mars; à Annecy, le 23 mars. Coproduction avec la Fenice de Venise et le Festival d'Aix-en-Provence. Enregistrement par Erato,

A partir du 11 Décembre

THEATRE DAUNOU 7, rue DAUNOU 42.61.69.14 50 REPRÉSENTATIONS EXCEPTIONNELLES JEANNE COLLETIN JEAN-LAURENT COCHET LE NOUVEAU TESTAMENT SACHA GUITRY MISE EN SCÈNE DE JEAN-LAURENT COCHET DÉCOR DE ANDRÉ LEVASSEUR ROBES ET COSTUMES DE LOUIS FERAUD

LOCATION AU THÉATRE A PARTIR DE 11 H 30

<u>-LA NOUVELLE COMÉDIE DE ROB REINER :</u>

Peut-on rester amis sans que le sexe s'en mêle?

RILLY CRYSTAL/MEG RYAN







CULTURE

Bernard the transfer of the

Agustin :

of contrasting a

The water Takes

Christops

Bernand ams



## **CULTURE**

ROCK

## Amour, paix et orgues Hammond

Aux Transmusicales de Rennes, Lenny Kravitz fait ses débuts en France. Une future star du rock

Une fois son album terminé,

batterie, guitares et saxophones). Depuis cinq mois, il répète en jouant quelquefois dans une petite salle. Quand il arrive sur scène, on

salle. Quand il arrive sur scène, on a eu le temps de réaliser que, ici aussi, tout a été réaliser que, ici aussi, tout a été réaliser que, ici aussi, tout a été réaliser que, coix des instruments (guitares Epiphone à la toualité aigre, orgue Hammond écorné qui vibre comme sur les disques d'Otis Redding; l'apparence de Kravitz genre beat-nik de Greenwich Village (pantalon verdâtere, chemise en deutelle synthétique violette, veste en cuir

synthétique violette, veste en cuir trop petite), pour montrer que même habillée au décrochez-moi-

Une cohésion

impressionnente

Pendant l'heure qui a suivi, on a très vite perdu de vue ces considé-

rations. Kravitz et son groupe atta-

quent de front en jouant fort, serré, sans facilités psychédéliques. Malgré sa jeunesse, le groupe a déjà trouvé une cohésion impressionnante, atteignant presque systéma-

tiquement le but recherché : seconer le public sans lui faire mal.

En reprenant If six was nine de Jimmy Hendrix, en le revisitant de fond en comble sans s'écarter d'un iota de la démarche du guitariste — l'aventure pour le plaisir, — Kravitz fait valoir ses droits incontesta-

THOMAS SOTINEL

ça, une star reste une star.

Lenny Kravitz, c'est exactement le genre de nom que Woody Allen choisit pour les personnages qu'il interprète dans ses films. Par exemple, un comique qui raconte des histoires juives pour le bonheur des vieilles dames anx cheveux violets dans les hôtels des Carskill.

Mais Lenny Kravitz est noir, joue du rock n'roll et se tient en position de départ au seuil de la gloire. Il est venu en Europe pour quelques concerts, plutôt destinés aux professionnels qu'au grand public. A Rennes, mercredi 6 décembre, il a joué à l'Ubu, la petite salle où se terminent les nuits des Transmusicales. Il aurait eu sa place sur la scène du palais omnisports où s'étaient succédé De Diddley, grand ancêtre qui trimballe ses beaux restes avec une grande désinvolture; ,24.7 SpyZ, groupe de rock radical noir avec Onipanua Griot, Ghanéen.

Lenny Kravitz avance d'autant plus prudemment qu'il a l'intention d'aller loin. Sa maison de disques, Virgin, le présente comme une future grande star. Malgré les dénégations, on sent bleh que quelqu'un a concocté un plan de carrière. Tout en témoigne, les efforts de promotion du label au choix malin des Transmusicales pour lui faire faire son entrée en scène pour la France.

On commence déjà à entendre un peu partout Let Love Rule, le morceau qui donne son titre au premier album de Kravitz. Comme Stevie Wonder ou, plus récemment, Terence Trent d'Arby, il a joué de tous les instruments et produit le disque. Une fois l'œuvre echevée, son manager a fait le tour des maisons de disques. La musique de Kravitz n'est pas trop difficile à vendre, évidente et simple.

Comme d'autres musiciens de sa génération, il tire allègrement un trait sur les quinze dernières années et reprend les choses à l'endroit où les avaient laissées les héros de son Panthéon, John Lennon ou Curtis Mayfield. Jusqu'à son discours non violent qui reprend les deux articles de foi de la génération de Woodstock: - Peace and love ». Il est jeune et naif (certains des titres de Les Love Rule sont carrément benêts), mais surtout très sincère. S'il fait penser à Lennon, c'est sûrement pour sa maîtrise des temps moyens insistants, mais plus pour sa propension au strip-tease émotionnel, la revendication militante de sa vulnérabilité, sans risquer le ridicule à chaque instant, mais aussi la grandeur.

## **EN BREF**

Record pour «Metropolis». —
131 000 F pour une affiche de cinéma : c'est le record enregistré vendredi 8 décembre à l'hôtel Drouot à Paris par la vente auxenchères de l'affiche originale du film Metropolis, de Fritz Lang.

Cette affiche, signée Boris Bilinski et créée pour la sortie du film de Fritz Lang en 1927, constitue « le seul exemplaire connu à ce jour », ont précisé Mª Chayette et Calmels, responsables de la vente. Ancune vente d'affiche de film n'avait dépassé jusqu'à présent les 1000000 F.

Les grands prix de la SACEM.

La SACEM a décerné ses grands prix annuels, jeudi 7 décembre. Sont couronnés pour la chanson: l'auteur Etienne Roda-Gil (parolier de Julien Clerc, Vanessa Paradis et Johnny Hallyday) et Jean-Jacques Goldman; pour l'édition musicale: Georges Mary, éditeur et producteur de musiques de films (E. Morricone); pour le jazz: Claude Bolling; pour l'interprétation de musique française d'aujourd'hui: Pierre Boulez; pour la musique symphonique: Paul Mefano; pour la poésie: Jean Tapalle.



## COMMUNICATION

Mme Thatcher veut réformer la télévision privée

## Central TV ou la quête de la productivité

Les télévisions privées britanniques n'ont pas attendu le projet de loi de M<sup>--</sup> Thatcher (le Monde du 9 décembre) pour se préparer à la concurrence sévère des prochaines années.

OXFORD

de notre envoyé spécial

A deux pas de la vénérable université d'Oxford, les studios ultramodernes de Central TV, à Abingdon, symbolisent depuis le début de l'ainée une sorte de laboratoire de la rélévision privée « à la britannique». Celle qui se prépare à la concurrence des satellites et des futures chaînes que le gouvernement de M™ Thatchér veut lancer. Celle aussi qui, tout en adaptant ses effectifs et seamoyens à la « nouvelle donne », entend conserver les atouts d'objectivité et de qualité, calqués sur ceux de la docte BBC, qui ont fait sa réputa-

Seconde par la taille des quinze sociétés privées qui forment le réseau d'IIV, Central IV a divisé sa région trois zones, dont chacune produit ses propres informations. Le Sud, plus conservateur que les Midlands industriels, est couvert par Central South, à partir d'Abingdon. Ici, dans un bâtiment anonyme d'un parc industriel, une quarantaine de personnes, dotées d'ordinateurs et de caméras dernier cri, confectionnent chaque jour de la semaine à 18 h 25 m journal régional de vingt-cinq

minutes pour le million et demi. d'habitants de la zone, suivi à 22 h 30 d'un flash de cinq minutes.

Un journaliste, un seul techniciea: une quinzaine d'équipes légères allonnent ainsi la région. Chaque journaliste écrit hni-même, sur son écran d'ordinateur, les titres ou noms qui viendront s'incruster à l'écran pendant son journal. Quand Wesley Smith, un jeune reporter de vingt-sept ans, s'installe pour présenter avec une consœur le journal du soir, il n'y a pas de caméraman dans le stroite. Tout est commandé électroniquement depuis la régie, rédusant à cinq personnes les présences obligatoires lors du journal.

Cet effort de productivité, flagrant à Abingdon, est aussi sensible dans les deux autres grands centres de production de Central TV, à Binmingham et Nottingham, qui vont se convertir biemtôt aux informations « robotisées ». Depuis vingt mois, l'effectif de la société est passé de deux mille cent à mille sept cents personnes. Les différentes activités de la chaîne ont été réorganisées en centres de profit autonomes. Ainsi, les studios, qui ne travaillaient amparavant que pour Central, s'ouvrent-ils à de nouveaux clients, entreprises ou producteurs indépendants, qui forment déjà 20 % de leur activité. Objectif pour 1992 : 50 %... Côté publicité, Central a regroupé ses forces avec celles de sociétés régionales voisines, Anglia et Border, pour mieux démarcher les annonceurs nationaux. Enfin Central, qui produit

à elle seule 20 % des programmes du réseau national ITV, s'est armée d'une filiale pour commercialiser à l'étranger les émissions — pour enfants, documentaires ou variétés notamment — qui sont ses points forts.

Toute cette agressivité paie. Alors que sa région, les Midlands, compte seulement neuf millions d'habitants, Central a récolté 217 millions de livres de publicité en 1988 (environ 2 milliands de francs), soit plus du double des recettes de la Cinq sur la France entière. Et son budget total de 264 millions de livres (contre 152 millions en 1984) lui permet de diffuser vings quatre heures par jour, tout en régionalisant au maximum ses émissions. Journaux, mais aussi émissions d'actualité ou de débat spécifiques aux trois zones de diffusion, atteignent ainsi soixante-quatorze

heurs hebdomadaires.

Pourtant, le directeur général de Central, M. Leslie Hill, n'a pas l'intention de se reposer sur ces lauriers. L'anémie qui affecte depuis l'été la publicité, jusqu'alors en hausse rapide, le préoccupe. Mais surtout, comme toutes les autres «franchises» d'TTV, il voit poindre l'échéance de 1993 et le grand remue-ménage qu'elle implique. Jusqu'alors, l'Independant Broadcasting Ambority désignait pour dix ans le titulaire de chaque «franchise» ou concession régionale. C'est-à-dire le droit exclusif de faire une télévision commerciale dans une région domée. C'est, d'ailleurs, à l'occasion de la dernière attribution, en 1982, que

Central a fait ses débuts dans la télévision, sous la houlette de ses trois principaux la houlette de ses trois principaux la houlette (20 % chacum), les groupes Carlton, Maxwell et DC Thomson (éditeur de presse écossais).

### Mise aux enchères ou qualité ?

ses fins, tout va bientôt changer. L'omniprésente IBA sera remplacée par une ITC (Independant Television Commission) bien moins tatillonne. ment mises aux enchères, un processus dont les quinze d'TTV ne veu-lent pas. « Ce système du plus offrant aboutira à une baisse de qualité, l'argent ira à l'Etat, et pas aux programmes », explique Leslie Hill. De même, les titulaires actuels de franchises refusent la vente, proposée par M<sup>ou</sup> Thatcher, de 51 % de l'TTN, la société qui produit les informations nationales pour toutes les franchise « Les informations sont au cœur de notre activité, quel étrange concept que de les séparer...», poursuit Lesie que de les séparer...», poursuit Leslie Hill. Contrairement à pas mal de ses confrères des autres sociétés régionales, le patron de Central est pourtant un servent avocat de change-ments vers une télévision plus il se bat pour réduire le nombre de franchises, au nom de l'efficacité : Quinze personnes pour décider, quinze régies pour séduire les annon-ceurs, quinze administrations, c'est ceurs, quinze administrations, c'est trop.....» Le seul moyen à ses yeux de faire une vraie télévision régionale est justement de centraliser certaines fonctions au niveau de grandes

régions capables d'affronter l'Europe.

Car l'échéance de 1993 n'est pas seulement britannique. Central est les autres, savent que les grands de la télévision continentale sont à l'affût, les Berinsconi, Bouygues, CLT (cettes demière négociant par exemple avec Thames TV, dans la région de Londres), voire Canal Plus (déjà actionnaire de TVS). L'attaque étant la meilleure défense, la télévision britannique se tourne vers le Continent, et plus seulement vers ses partenaires traditionnels d'outre-Atlantique. Central et sa consœur Granada ont ouvert un burean commun à Hambourg. Elle s'est alhée avec des producteurs américains ou australiens, mais travaille aussi avec Revcom, filiale des Editions mondiales françaises. Souvent cotées en Bourse, les sociétés d'TTV se préparent aux grandes manœuvres, en accumulant des réserves, et en liant leurs stars par des « menottes en cr », des contrats de longue durée. Une seule chose est sûre : le modèle britannique va bouger. Comme dans d'autres domaines, Albion et sa télévision ne pourront plus rester isolés.

MICHEL COLONNA DISTRIA

## Le modèle britannique

Deux chaînes publiques: BBC 1 (depuis 1936) et BBC 2 (depuis 1964), sans publicité, contrôlées par un Board of Governors, et qui drainent ensemble environ la moitié de l'audience. Financé par une redevance de 62,5 livres par toyer (environ 600 F), le budget net de la BBC atteint 1 080 millions de livres, dont 760 millions pour la télévision, et le reste pour ses quatre chaînes de radio.

Deux chaînes printes:

Deux chaînes privées:

ITV (depuis 1955) et Channel 4
(depuis 1982), contrôlées par
l'Independent Broadcasting
Authority (IBA), se partagent le
reste de l'audience, et le monopole de la publicité (2 127 milions de livres en 1988, soit
20 milliards de francs bruts, et
35,1 % des investissements
publicitaires britanniques, la
presse récoltant 58,1 % du
total).

L'une, ITV ou Channel 3, est en réalité un réseau de quarze sociétés privées, titulaires d'une « franchise». Chacune couvre une région, sauf à Londres, où deux compagnies opèrent l'une en semaine (Thames TV) et l'autre le week-end (LWT). Enfin, TV-AM, une société indépendante, confectionne les programmes du matin pour tout le

Channel 4, pour sa part, dépend directement de l'IBA et doit s'adresser aux producteurs indépendants pour faire des programmes, à destination des minorités notamment. Plus culturelle » qu'ITV, Channel 4 attire environ 8 % de l'audience. Une série de chaînes par satellites, Sky Television, a commencé ses émissions en commencé ses émissions en février 1989. Meis le nombre réduit d'antennes et la faiblesse des réseaux câblés expliquent son peu d'audience et de recettes publicitaires dans l'immédiut.

# cet automne, Julliard

Bernard Mathieu/Temps Lourds • "Une ville en déréliction, livrée au pillage, à la misère, aux errances, coupée en deux par une frontière fatale... on se croirait dans Beyrouth filmé par Schlöndorff." LIBÉRATION

Agustin Gomez Arcos/L'homme à genoux • "Un très sardonique roman d'aventures, plein d'un humour qui ne fait ni rire ni sourire, mais réjouit le cœur de sa vengeresse férocité." MICHÈLE BERNSTEIN/LIBÉRATION

Christophe Deshoulières/Madame Faust • "A vingt-sept ans Christophe Deshoulières fait en littérature des débuts monumentaux. Il nous convainc qu'un jeune romancier peut avoir une vision du monde épique, et une ambition sans borne." ALAIN BOSQUET/LE QUOTIDIEN DE PARIS

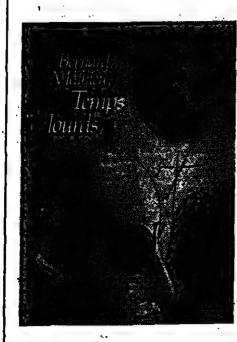

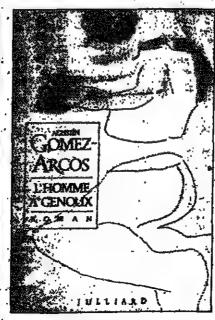

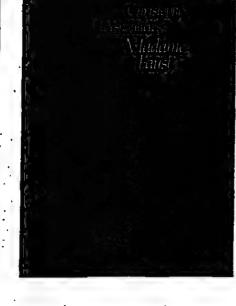

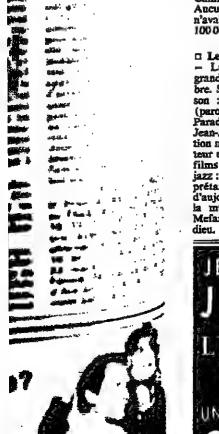

enchanters

### LA CINÉMATHÈQUE

PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24) SAMEDI

Thérèse Raquin (1953), de Marcel Carrel, 15 h.; Rid Grande (1950, v.o. s.t.f.), de John Ford, 17 h.; le Convoi des s.t.l.), de John Ford, 17 h; le Convoi des braves (1850, v.a. s.t.l.), de John Ford, 19 h; la Cinémathèque de le dense pré-sente : Tokyo Nights : le Danssin japo-rels, de Louis Lumière ; le Lya de la via, de Loie Fullin. 21 h; la Argentina, la Gaîté parislenne, de Victor Jonssen, 21 h 15 ; Quatre solos, Joséphine Baker, 21 h 45; les Plus Belles Publi-tités de Jean Goude ; le Sacra du prin-terne de Maurice Béjart, 22 h; Bis de Franci Baes, 22 h 50.

DIMANCHE Planqué majoré ui (1950, v.a.), de John Ford, 15 h; la Charge héroique (1950, v.a. s.t.f.), de John Ford, 17 h; les Nibelangen (1924), de Fritz Lang,

SALLE GARANCE, CENTRE GEORGES POMPIDOU (42-78-37-29) SAMEDI

Révoltes, Révolutions, Cinéma : Révoltes, Révolutions, Chiems: l'Embuscade (1965, v.c. s.t.f.), de Zivo-jin Pavlovic, 14 h 30 ; le Premier Methe (1967, v.c. s.t.f.), d'Andrel Méthelicov-Kontchalovski, 17 h 30 ; Rouges et Blance (1968, v.c. s.t.f.), de Mildes Jancso, 20 h 30.

DIMANCHE Révoltes, Révolutions, Cinéma : le Sel de la Terre (1953, v.c. s.c.f.), de Herbert J. Biberman, 14 h 30 ; Silence et Cri (1968, v.c. s.c.f.), de Miklos Janoso,

## 17 h 30 ; la Porte du paradis (1980, v.c. Lt.t.), de Michael Cimino, 20 h 30. VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

2, grande galerie, porte Seint-Euszach Forum des Halles

(40-26-34-30) SAMEDI

SAMEDI

Montparnasse 1919 - 1989 : Actualités anciennes : Actualités Gauroont, 12 h 30 : Artistas peintres : Des valses 1900 à le Grande Guerre (1987) de Jeen-Marie Drot, Montparnasse et es peintres (1967) d'Yves Allain, le Nouvelle Réalité (1979) de Carlos Vilardebo, 14 h 30 : Music-Hall : la Rue de la Galbé (1963) de Juliet Berto, 18 h 30 ; Music-Hall : Bobino encârre du music-hall (1974) de Max Gérard, Rigolboche (1935) de Christian-Jaque, 18 h 30 ; le Tour infernale : Construction de la tour Montparnasse (1972) de Joseph Morder, Gratte-Ciel (1984) de Christophe Jacrot, Trois Petits Tours (1984) de Pierre-Occar Lévy, l'Imprécatour (1977) de Jeen-Louis Bertucellé, 20 h 30.

DEMANCHE Montparmasse 1919 -1989 : Au-tour d'Apollinaire : Honri Roussess le douanier (1980) de Geneviève Bastid, A la recherche de Guillaume Apolinaire (1983) de Jean-Marie Drot. 14 h 30 ; (1983) de Jeen-Marie Drot, 14 h 30; Sculpteur; Bourdeile (1968) de Carol Mero Lavrillier, Paris vu per... (1865) de Jean-Lus Godard, Eris Rohmer, Jeen Douchet, Jean-Puniel Pollet, Claude Chebrol, Jean Rouch, Alberto Giacometti (1963) de Jean-Marie Drot, 16 h 30; Rencontres à Mompemesse: Bande arnonce: 4 Aventures de Reinette et M. (1987) d'Eric Rohmer, 4 Aventures de Reinette et Mirabelle (1987) de Eric Rohmer, 18 h 30; Au cour de Montpernasse: Carrefour Vavin (1981) de Claude Thiébaut, l'Hontre fragile (1980) de Claire Cloutot, 20 h 30.

### LES EXCLUSIVITÉS L'AMOUR EST UNE GRANDE AVEST

TURE (A., v.f.).: Club, 9º (47-70-81-47).

L'ARME FATALE 2 (A., v.o.): UGC Ermitage, 8º (45-63-16-16); v.f.: 1a Nouvelle Maxiville, 9º (47-70-72-86).

BAGDAD CAFÉ (A., v.o.) : Cinoches, 6º BAPTÊME (Fr.) : Lucemaire, 6º (45-44-57-34).

BRÈVE HISTOIRE D'AMOUR [Pol., v.o.): Seint-André-des-Arts II, 6- (43-26-50-25). PLIRAMING SECRET (Brit., v.c.); Cino-

CAMBLE CLAUDEL (Fr.) : Elyades Lincoin, 8º (43-59-36-14).

CHAMBRE A PART [Fr.]: Rex, 2° (42-36-83-93); Ciné Besubourg, 3° (42-71-52-36); UGC Danton, 6° (42-26-10-30); UGC Mantparnesse, 6° (45-74-94-94); UGC Champa-Bysées. 19-74-94-94; UGC Champs-cyeles. 8-(46-62-20-40); Paramount Opéra, 9-(47-42-58-31); UGC Lyon Bastille, 12-(43-43-01-69); UGC Gobelius, 13-(43-36-22-44); UGC Convention, 15-(46-74-93-40); Images, 18-(46-22-

CINEMA PARADISO (Fr.-It., v.o.): 14 Juillet Odéon, 8° (43-25-59-83); George V, 8° (45-82-41-46); Sept Parnassiens, 14° (43-20-32-20); v.f.; Pathé Français, 9° (47-70-33-88); Pathé Montparnasse, 14° (43-20-

COMÉDIE D'AMOUR (Fr.): Pathé Impéfel, 2º (47-42-72-52); Pathá Haute-feuille, 6º (46-33-79-38); UGC Rotonde, 6º (45-74-94-94); Pathá Marignan-Concorde, 8º (43-59-92-82). LE CUISINIER, LE VOLEUR, SA LE CUISINIER, LE VOLEUR, SA FEMME ET SON AMANT (\*) UT-Brit., v.o.): Geumont Las Helles, 1° (40-26-12-12); Geumont Opéra, 2° (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 8° (43-25-59-83); Geumont Ambassade, 8° (43-59-19-03); La Besille, 11° (43-07-48-60); Bierverüle Montparmasse, 15° (46-44-25-02).

'DO THE RIGHT THING (A., v.o.) : Cino ches, 6' (46-33-10-82). LE FESTIN DE BABETTE (Dan., v.o.): Utopia Chempoliton, 5º (43-28-84-65). LE GRAND BLEU (Fr., v.f.): Les Mont-pernos, 14º (43-27-52-37). GREAT BALLS OF FIRE (A., v.o.): George V, 8\* (45-62-41-48).

HAUTE SÉCURITÉ (\*) (A., v.f.): La Nouvelle Maxéville, 9º (47-70-72-86). HISTOIRE D'OROKIA (Fr.-burkinabé, v.o.): Usopie Champolian, 5º (43-28-84-66).

84-65). HVER 84 (Pr.): George V. 9: (46-62-41-46); Paramount Opéra, 9: (47-42-56-31); UGC Lyon Bestille, '12: (43-43-01-59); Fauvette, 13: (43-31-56-85); Geumont Alésia, 14: (43-27-84-80); Las Montparnos, 14: (43-27-52-27); Esumont Convention, 18: (48-27-1); Gaumant Convention, 15° (48-28-42-271

I WANT TO GO HOME (Fr., v.a.): 14 Juillet Parmasse, & (43-28-58-00). INDIANA JONES ET LA DERNIÈRE MDIANA JONES ET LA DERNIÈRE CROISADE (A., v.o.): Forum Horzon, 1° (45-08-57-57); Pathé Hautefaulle, 0° (46-33-79-38); George V, 9° (45-62-41-46); UGC Normandie, 8° (45-63-16-16); v.f.: Rex. 2° (42-36-83-93); UGC Gobeline, 13° (43-38-23-44); Gaumont Aldeie, 14° (43-27-84-50); Micamar, 14° (43-20-89-52); Gaumont Convention, 15° (48-28-42-27); Images, 18° (45-24-7-94); Le Gembette, 20° (46-36-10-96).

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6º (46-33-10-82).

ITRIÉRAIRE D'UN ENFANT GATÉ (Fr.) : George V, 8º (46-62-41-46). J'ÉCRIS DANS L'ESPACE (Fr., v.o.):

La Géode, 19º (48-42-13-13). LES LIAISONS DANGEREUSES (A LASONS DANGEREUSES (A., v.o.): Pathé Heutafeulle, 6° (48-33-79-38); Les Trois Batzac, 8° (45-61-10-60); Denfert, 14° (43-21-41-01); Saint-Lambert, 15° (45-32-91-68). LA LOI CRIMINELLE (\*) (A., v.o.): George V, 8 (45-62-41-46). LE MATTRE DE MUSIQUE (04.1 ; Lucensire, 8° (48-44-67-34) ; Grand Pavois, 15° (46-54-48-85).



LE MARQUIS D'ESQUELACHE (Esp., v.o.) ; Latina, 4 (42-78-47-86). MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS (Brit., v.a.); Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); Studio des Unsulnes,

5-(43-26-19-09). MYSTERY TRAIN (A., v.o.): Les Trois Lucembourg, 8-(48-33-87-77). Linembourg, 8" (48-33-87-77).

NOCE SLANCHE (Ft.): Germont Les
Helles, 1" (40-28-12-12); Pathé Impériel, 2" (47-42-72-52); Run, 2" (42-3883-93); Pathé Heutsfeuille, 6" (48-3879-38); Pathé Heutsfeuille, 6" (48-3879-38); Pathé Marignan-Concorde, 8"
(43-59-92-82); Fauvette, 13" (43-3158-86); Germont Pernesse, 14" (4335-30-40); Germont Alésia, 14" (4332-34-80); Germont Convention, 15"
(48-28-42-27); Images, 18" (45-2247-94); Le Germbette, 20" (48-8810-96).

### SPECTACLES NOUYEAUX

(Les jours de première et de relâche sont îndiqu entre parenthèses.)

L'ETRANGER. Lucerneire Forum. Centre national d'art et d'essai (45-44-57-34). Dimanche à 20 b (5). 44-7-3-9, Lumanone s 20 in (c). FENDE, La MUIT. The series of a villa (42-74-22-77) (dim. soir, lun.) 20 h 45; dim. 17 h (6). LE FIDELLE. Thélore National de Chaillot (47-27-81-15) (dim., lun.) 20 h 30 (6).

CORPS A CŒUR. Afag-théâtre (théâtre à domicle) (39-78-06-17) (Jun., mer.) 20 h 30 (6). LE DIPLOMATE ET LE MALLAIL Théire de la Main d'Or-Balle de Mai (48-05-67-89) (dim. soir, lun.) 22 h 15 ; Dim. 17 h 30 (6).

BAZAR DE NUT. Tristan-Bernerd (45-22-08-40). Jeudi, vendredi, samedi, kardi, merdi à 21 h ; samedi à 17 h (7). JONAS, Essaion de Paris (42-78-48-42) (dim. soir, lur.) 19 h ; dim.

17 h 30 (7). OPERA-SOLO, Tháitre de la Bastille (43-57-42-14) (dim. soir, km.) 19 h; dim. 17 h 30 (7). PERE Artistic Atheveirs (48-06-38-02) (dim. solr, lun., mar.) 20 h 30 ; dim. 15 h (8).

LE BLEU-BLANC-ROUGE ET NOIR. (mariannettee). Centre Georges Pompidou (42-74-42-19; 45-33-66-70] (mar.) 21 h (1). LE NOUVEAU TESTAMENT. Deu-nou (42-61-69-14) (dim. soir, mer.) 21 h; Dim. 15 h 30 (17). L'RRESISTIBLE RENCONTRE DE SHERLOCK HOLMES. Théire du Tambour Rayal (48-08-72-34) (dm. soir, lun.) 20 h 30 ; din.

15 h 30 (12). LE PALABREUR. Guichet Montper 19 h (12). LE CHAMDELEER. Nouveou Théire Mourtetard (43-31-11-99) (dim. soir, lun.) 20 h 30; dim. 15 h 30

(12). PREMIERE, Cing Diaments (45-80-51-31) (dim.) 22 h (12), QUINTE FLUSH. Englien. Théitre municipal du Casino (34-12-94-94) (dm., Jun.) 20 h 45 (12).

TAMBOURS DANS LA NUIT. Théatre de l'Est Parlaien (43-64-80-80) (dim. soir, lun.) ; 20 h 30

UN TRANSPORT AMOUNEUX. Thégue national de l'Odéon. Petre salle (43-25-70-32) (lun.) 18 h (12). WINDOWSPEAK. Saint-Maur-des-Fassés. Rand-Point de la Liberté (48-89-99-10) 21 h (12).

NOCTURINE INICIEN (Fr., v.a.): Lucer-nuire, 6° (45-44-67-34); Le Triomphe, 8° (45-62-46-76).

LA NAIT OBSCURE (Esp., v.o.): Forum Orient Express, 1= (42-33-42-28): Epée de Bois, 5= (43-87-57-47): George V, 8= (45-62-41-48): Sept Permassient, 14-(43-20-37-20). 43-20-32-201.

L'ORCHESTRE ROUGE (Fr.): Forum Drient Express, 1º (42-33-42-25); Pathé Marignan-Concorde, 8º (43-58-92-82); Pathé Français, 9º (47-70-92-82); Pathé Françaie, 9 (47-70-33-88); Pathé Montpernasse, 14 (43-

PALCAMBELIA ROSSA (k., v.o.): Ciné Beautoury, 3" (42-71-62-36); Reflet Logos I, 5" (43-64-42-34); Saine-André-Logos I, 5° (43-54-42-34); Sant-Anore-des-Arts I, 8° (43-26-46-18); UGC Rotonde, 8° (45-74-94-94); UGC Blar-ritz, 8° (45-62-20-40); UGC Opéra, 8° (45-74-98-40); La Bestille, 1° (42-07-48-60); Escurisi. 13° (47-07-28-04); Mistrel, 14° (48-39-62-43).

LE PETIT DIABLE (it., v.o.) : Cinoches, LA PETITE VERA (Sov., v.o.) : Cosmos, 8- (45-44-28-80) ; La Triomphe, 8- (45-

PLUE NOIRE (Jap., v.o.): Ciné Beau-bourg, 3° (42-71-52-36); Panthéon, 5° (43-64-18-04); UGC Rotonde, 6° (45-

PORTRAIT CRACHÉ D'UNE FAMILLE MODÈLE (A., v.o.): Forum Orlant Express, 1= (42-33-42-25); Pathé Marignan-Concorde, 3= (43-59-92-82); Sept Permassions, 14=(43-20-32-20). PUNESHER (\*) (A.-Austr., v.f.) : Le Nourelle Maxéville, 9º (47-70-72-86).

CHAND HARRY RENCONTRE SALLY (MAND MARKY NEWCONTINE SALLY LA, v.o.): Gaumont Lee Helles, 1" (40-28-12-12); Gaumont Opérs, 2\* (47-42-80-33); 14 Juliet Océon, 6\* (43-25-58-83); Le Pagode, 7\* (47-05-12-15); Gaumont Champs-Elysées, 8\* (43-58-04-87); 14 Juliet Bastile, 11\* (43-57-90-81); Gaumont Pamasse, 14\* (43-35-30-40); 14 Juliet Basugranale, 15\* (45-78-78-78); UGC Melliot, 17\* (47-48-06-06); v.f.: Gaumont Opérs, 2\* 48-06-06); v.f.: Gaumont Opéra, 2 (47-42-80-33); Rax, 2º (42-38-83-93); Gaumont Ambassede, 9° (43-59-19-08); Saint-Lazare-Pasquier, 8° (43-87-35-43); Pathé Français, 9° (47-70-33-88); Lee Nation, 12° (43-43-04-67); Fauvette, 13° (43-31-58-86); Geumant Alésia, 14° (43-27-84-50); Pathé Montparnasse, 14º (43-2012-06); Geumont Convention, 15" (48-25-41-21); Pathé Clichy, 18" (45-22-45-01).

OM VEUT LA PEAU DE ROSER RAS-BIT 7 (A., v.f.): La Nouvelle Maxéville, 9º (47-70-72-86); Républic Cinémas, 17º (48-05-51-33).

(45-62-45-76)

RAIN MAN (A., v.o.): Le Triomphe, 8-

LA RÉVOLUTION PRANÇAISE : LES ANNÉES LIMMÈRE (Pr.) : Forum Orient Express, 1º (42-33-42-26) : Pathé Marignan-Concorde, 8º (43-59-92-82) ; Paramount Opéra, 9º (47-42-58-31) ; Las Montparnos, 14º (43-27-52-37). LA RÉVOLUTION FRANÇAISE : LES

mont Ambeasade, 8° (43-59-19-08); La Bastile, 11° (43-07-48-80); Geumont Aféla, 14° (43-27-84-50); 14° Juillet Beaugrenelle, 15° (45-75-79-79); Bien-venüe Montparnesse, 15° (45-44-25-02); v.f.: Gaumont Opérs, 2° (47-42-80-33); Fauvette, 13° (43-31-56-86); Las Montparnos, 14° (43-27-52-37); Pathé Clichy, 18° (45-22-48-01).

SEXE, MENSONGES ET VIDÉO (A., v.o.): Geumont Las Hañas, 1" (40-28-12-12); UGC Odéon, 8" (42-25-10-30); Geumont Ambasade, 9" (43-36-30-40); v.f.: Geumont Opéra, 2" (47-42-60-33); Miramar, 14" (43-143-47)

SUIVEZ CET AVION (Fr.): La Nouvelle Mexiville, 9° (47-70-72-86).

LE TEMPS DES GITANS (Youg., V.O.): Germont Les Helles, 1\* (40-28-12-12); Le Saint-Germain-des-Prés, Seile G. de Beuregard, 8\* (42-22-87-23); Pathé Hautefeuitle, 8\* (48-33-79-38); Gau-mont Ambessade, 8\* (43-59-19-08); La Pantille, 31s (42-57-48-80); Caument

THE LAST OF ENGLAND (Brit., v.o.): Accessore, 5" (46-33-86-86). LA RÉVOLLTION FRANÇAISE: LES ANNÉES TERRIBLES (Fr.): Form Horizon, 1" (45-03-57-57); 14 Juillet Oción, 6" (43-25-59-83); Brategna, 6" (42-22-67-97); George V, 8" (45-62-41-48); Pathú Françaia, 9" (47-70-33-88); Fauvatte Bis, 13" (43-31-60-74); Pathú Clichy, 18" (45-22-48-01). UN MONDE SANS PITTÉ (Fr.) : Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36); UGC Montpermasse, 8 (45-74-94-94); UGC Odéon, 8 (42-25-10-30); UGC Biarritz. Odéon, 8º (42-25-10-30); UGC Biamitz, 9º (45-82-20-40); UGC Opéra, 9º (45-74-95-40); UGC Lyon Bastille, 11º (43-57-90-81); UGC Lyon Bastille, 12º (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13º (43-36-23-44); Nistral, 14º (45-39-52-43); UGC Convention, 15º (45-74-93-40); Images, 18º (45-22-47-94).

UNE SAISON BLANCHE ET SÈCHE (A. v.o.); Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36); Racine Odéon, 6º (43-26-19-88); UGC Biarritz, 8º (45-82-20-40); 14 Juillet Bastille, 11º

UN POISSON NOMBRÉ WANDA (A., v.o.) : Le Triomphe, 8° (45-62-45-76).

(43-57-90-81); v.f.; UGC Momparnessa, 6° (45-74-94-94); UGC Opera, 9° (45-74-95-40).

VANILLE FRAISE (Fr.): Forum Horizo 1º (46-08-57-57); Rex. 2º (42-38-83-93); UGC Danson, 8º (42-25-10-30); Gaumont Ambassade, 8º (43-59-19-08); Publide Phases C. 59-19-08): Publicis Chemps-Elysées, 8º (47-20-76-23): Saint-Lezere-Pasquier, 8º (43-87-35-43); UGC Biarritz, 8º (45-8° (43-87-35-43); UGC Biarritz, 8° (45-62-20-40); Paramount Opéra, 9° (47-42-56-31); Let Nation, 12° (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12° (43-43-01-59); UGC Gobelina, 13° (43-35-30-40); Gaumont Pamesse, 14° (43-27-84-50); Miramar, 14° (43-20-89-52); 14 Juillet Beaugranelle, 15° (45-75-79-79); Gaumont Convention, 15° (48-28-42-27); UGC Maillot, 17° (47-48-06-06); Pathé Wepler, 18° (45-22-48-01); Le Gambetta, 20° (48-36-36-20-40); Le Gambetta, 20° (48-36-40-40); Le Gambetta, 20° (48-36-40); Le Gambetta, 20° (48-

22-46-01); Le Gambetta, 20- (46-36-LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRAN-QUILLE (Fr.): George V, 8 (45-62-41-46).

LA VIE ET RIEN D'AUTRE (Fr.): UGC Danton, 6\* (42-25-10-30); UGC Mont-pamasse, 6\* (45-74-94-94); Le Triom-phe, 8\* (45-62-45-76); UGC Opéra, 6\* (45-74-95-40).

WINTER PEOPLE (A., v.o.): Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-26); George V, 8\* (45-62-41-46). YAABA (Burkins-Feso, v.o.) : Cinoches 6" (48-33-10-82).

### THÉATRE

## LES FILMS

NOUVEAUX BLACK RAIN, Firm américain de Ridiay Scott, v.o.: Forum Horizon, 1º (45-08-67-57); Perthé Impériel, 2º (47-42-72-52); UGC Odéon, 6º (42-25-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 8º (43-59-82-82); Publicis Champe-Elysées, 8º (47-20-76-23); UGC Normandia, 8º (45-63-16-16); 14 Juillet Beaugranelle, 18º (45-78-79-79); UGC Melliot, 17º (47-48-06-06); v.f.: Rax, 2º (42-36-83-93); UGC Mompanasse, 6º (45-74-84-94); Paramount Opéra, 9º (47-42-68-31); Las Nerion, 12º (43-43-04-67); UGC Lyon Bastrile, 12º (43-43-01-59); UGC Gobelins, 12º (43-38-23-44); Mastral, 14º (45-39-52-43); Pathé Mompanasse. BLACK RAIN. Firm américain de 1.5 (43-30-23-44); Instral, 174(45-39-52-43); Pathé Mompenasse, 14 (43-20-12-06); UGC Convention, 15 (45-74-83-40); Pathé Wooler, 19 (45-22-46-01); Le Gambettà, 20 (48-38-10-96). MAICOL. Film italien de Mario Brenta, v.o.: Latina, 4º (42-76-47-96); Sept Parnassiens, 14º (43-20-32-20).

MONSIEUR SPALT, PAR EXEM-PLE. Film ellemend de René Porrau-dh, v.o.: Epée de Bois, 5- (43-37-57-47).

ley Kwan, v.o. : Utopia Champol-VALMONT. Film français de Milos Forman, v.o. : Forum Horizon, 1e (45-08-57-57) : Action Rive Gau-(45-08-57-57); Action Rive Gauche, 5° (42-29-44-40); Breingne, 6° (42-22-57-97); Publicia Saint-Gernain, 6° (42-22-72-80); UGC Danton, 6° (42-25-10-30); La Pagode, 7° (47-05-12-15); Gaumont Ambassade, 8° (43-59-19-08); UGC Biarritz, 8° (48-62-20-40); Max Linder Panorens, 9° (48-24-88-88); 14 Juillet Bastille, 11° (43-57-90-81); Escurial, 13° (47-07-28-04); Gaumont Alfola, 14° (43-27-84-50); 16 Juillet Beaugrereile, 15° (45-75-79-78); 14\* (43-27-84-50); 14 Juillet Beaugrereite, 15\* (45-75-79-79); Kinopanoreme, 15\* (43-05-50-50); UGC Mediot, 17\* (47-48-06-06); v.f.: Gauntont Opéns, 247-42-60-33); Saint-Lazare-Pasquier, 8\* (43-67-35-43); Let Nation, 12\* (43-43-04-57); UGC Lyon Bestüle, 12\* (43-43-01-52); Fauvette Bis, 13\* (43-31-60-74); Gauntont Convention, 15\* (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18\* (45-22-48-01).

AFAG-THÉATRE (THÉATRE A DOME-CRE) (39-78-06-17). Corps à cour : 20 h 30. AMANDIERS DE PARIS (43-86-

42-17]. Le Baladist du monde occiden pai : 20 b 30, dim. 15 b 30, ANTONE - SMONS-CERRIAU (42-08-77-71). La Ritoumelle : 17 h 30 et 21 h, dim. 15 h 30.

APPARTEMENT-THÉATRE (5È ÉTAGE) (42-25-03-19). La Demende en meriage et les Méfaits du tabac : 20 ls. ARCANE (43-38-19-70). Salson de na cres : 20 fr SO, dirn. 17 fr ARTISTIC-ATHÉVAINS (48-06-38-02). Père : 20 h 30, dies. 16 h. ATELIER (46-06-49-24), L'Avere : 21 h, dim. 15 h 30. ATHÉNÉE-LOUIS JOUVET (47-42-'67-27). Salle C. Bérard. Ode maritime :

AUDITORIUM DU LOUVRE (SALLE DE CONFÉRENCE) (40-20-52-28). Le Mo-ment de la soène : 21 h. BATEAU-THÉATRE PÉNICHE DOC-TEUR PARADIS (42-08-68-88). His-toire du signe : 20 h 30. BOUFFES DU NOMO (42-39-34-50).

20 h 30.

Worm Albert: 16 h et 20 h 30. BOUFFES PARISHENS (42-96-60-24). miss : 18 h et 20 h 45, dim. 15 h 3Q. CAFÉ DE LA DANSE (48-05-57-22). Alieno: 20 h, dire. (demière) 17 h.

CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). L'Héroique Semaine de Camille Bour-reau: 21 h 30. CARTOUCHERIE ATELIER DU CHAU-DRON (43-28-97-04). Je m'yoyais déjà: 20 h 30, dm. 16 h.

08-39-74). Tamerlan : 20 h. dim. CARTOUCHERIE THEATRE DE L'AQUARIUM (43-74-99-61). Louis : 20 h 30, din. 16 h.

CARTOUCHERSE EPÉE DE BOIS (48-

CARTOUCHERE THÉATRE DU SO-LER, (43-74-24-08). La Semaine de la comète : 20 h, dim. 15 h 30. CARTOUCHERIE THÉATRE DE LA TEMPÉTE (43-28-36-38). Selle I. Le Station debout : 20 h 30, dim. 17 h. Salle II. Poet-Scriptum : Je Yeine : 21 h. dim. 18 h 30.

CAVEAU DR LA RÉPUBLIQUE (42-78-44-45). Les Venets setiriques ; 21 l., dim. 15 h 30. CENTRE CULTUREL SUISSE (42-71-38-38). Otto F. Welter (lectures, diébet) : 20 h 30.

20 h 30.
CENTRE GEORGES-POMPIDOU (42.74.42.19) (45-33-66-70). Les Deut Voies de Jean Cocteeu : 20 h 30.
Grande salle. Wented Female : 21 h.
CENTRE MANDAPA (45-89-01-60).
Les Femmes de Trachye : 21 h. dim. 15 h. CINQ DIAMANTS (45-80-51-31).

Quand is buile s'éclate : 20 h 30, dim. 17 h 30, Café-Moka : 22 h. CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSI-TAIRE (45-89-38-69). Grande salie. Britannicus: 20 h 30, lun. 14 h 30. COMEDIE DE PARIS (42-81-00-11). Voltaire's Folies : 19 h et 21 h, dim-

COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES (47-20-08-24). J'ai deux mots à vous dire : 21 h, dim. 16 h 30. COMEDIE ITALIENNE (43-21-22-22).

COMEDIE-FRANÇAISE (40-15-00-15). Lorenzaccio : 14 h, dim. 14 h, mar. 20 h 30. Salle Richalleu. La Folle Journée ou Le Marlage de Figaro : 20 h 30. CRYPTE SAINTE-AGNES (EGLISE SAINT-EUSTACHE) (42-21-09-48), La Bible : une histoire nécessaire à l'homme : 14 h, 17 h et 20 h 30. LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34),

Petro salle. La Chorele: 17 h, dm. 17 h. Théitre noir. Le Petit Prince: 18 h 45. L'Etranger: 20 h. Mélodie de Varsovie: 21 h 30. Théitre ross. Sitone Weil 1909-1943: 18 h 30. Le Bêton de la marichele: 20 h. Huis clos: 21 h 30.

LYCÉE FÉNELON (SALLE XIII) (48-07-91-51). Mémoires des lycées et col-lèges : 21 h. MADELEINE (42-85-07-09). Port-Royal: 18 h et 21 h, dim. 15 h 30.

MARAIS (47-26-27-51). Dim. Muhend U Casban (le Ressuecité de Lou-Sin): 15 h. MARAIS (42-78-03-53). L'Avers : MONTPARNASSE (PETIT) (43-22-

77-74). Les hommes naissent tous égo : 21 h, 6m. 15 h 30. NOUVEAUTÉS (47-70-62-76), La Grand Standing: 15 h 30, 18 h 30 et 21 h 30, dkm. 15 h 30, GUVRE (48-74-42-52). > Dim. Le Gardien: 15 h. PALAIS DE JUSTICE 1º CHAMBRE DE

LA COUR D'APPEL (43-28-31-02), Ul-tima Violenza : 21 h. PALAIS DES GLACES (PETIT PALAIS) (48-03-11-36). Un amour de théâtre : 20 h 30. PALAIS DES SPORTS (46-26-40-50), Dens la nuit la liberté : 15 h et 20 h 30, mer. 15 h, clim. 14 h et 18 h. PALAIS ROYAL (42-97-59-81). Un fil à is patte : 17 h 30 et 21 h, dim, 15 h. PARIS-VILLETTE (42-02-02-68), Villa Luco: 21 h, dim, 16 h 30. POCHE-MONTPARNASSE (45-48-

92-97). Salle I, Monsieur Songe : 17 h 45 et 20 h 45. Salle II. Visite d'un père à son file : 18 h et 21 h. PORTE SAINT-MARTIN (42-08-00-32), Le Peste : 20 h 30, dim. 15 h. RANELAGH (42-88-64-44). Molière par alte-même : 19 h. Buffo : 20 h 30, dim.

ROSEAU-THÉATRE (42-71-30-20). Les Emigrés : 20 h 30. BAINT-GEORGES (48-78-63-47). comment devenir une mère julve en dix econs : 18 h et 20 h 45, dim. 15 h. SALLE VALHUBERT (45-84-30-60). Britannicus : 20 h 30, dm. 15 h. SENTIER DES HALLES (42-36-37-27). Vounet Super Star : 19 h 30. Les Sta-glaires : 20 h 30.

SPLENDID SAINT-MARTIN (42-08-21-93). Muriel Robin eet su Spiendid 1:

on I Mark's

5 E1 1 43

Cons.

72173

A RESIDENCE AND ASSESSED.

COM DE ME VENTE DE MA

with the form of the contract the

. FIVE NEW

with the mother process of the first of the second

to the second section of the second

 $N = 2 \left( \frac{1}{2} \frac{1$ 

17 08 44

4 to 2,200

1. 1.

45

30.7

الله شد-

i mana.

2.50

to the same

\* 11. De

3.5

18,746

THÉATRE DE LA MAIN D'OR-BELLE DE MAI (48-05-87-89). The Secret Disry of Adries Mole, aged 13 3-4 : 17 h. Selfe I. Le Bête humaine : 20 h 30, diss. 16 h. le Diplomate et le Mullah : 22 h 15 /den 17 h 20 5-No des jours : 20 h 30. Petits Extres ; Cabaret-Brecht, Weil, Valentin : 22 h. THÉATRE DE LA MAINATE (42-08-83-33). Le Neveu de Remeau : 20 h 30, cim. 16 h 30. THÉATRE DE LA VILLE (42-74-22-77).

Feros, is nuit...: 20 h 45, dan. 17 h. THEATRE DE PARIS (42-80-09-30). Cats: 15 h et 20 h 30, dim. 14 h 30 et 19 h 30.

THÉATRE DES ATELIERS DE L'EURE (45-41-48-54). Roissy: 20 h 30. THÉATRE DES DEUX PORTES (43-68-42-17). La Fiancée de l'étrange Grégoire ; 21 h.

THÉATRE DU SPHINX (42-78-39-29). Lettre à tous les svisteurs perdus dans le désert : 20 h 30, dim. 15 h. THEATRE DU TEMPS (43-55-10-88). Alcente : 20 h 30. THÉATRE GRÉVEN (42-85-30-31).

Scotto, le lycéen : 20 h 30, dim. THÉATRE HÉBERTOT (43-87-23-23). La vie que je l'ai donnée : 21 h, dim. 15 h.

THÉATRE MODERNE (49-95-09-00). Huo: 21 h. dim. 15 h. THÉATRE NATIONAL DE CHAILLOT [47-27-8]-15). Selle Gémier. Le Fi-delle : 20 h 30. Selle Jean Viter. Le Bourgeois gentilhomme : 20 h 30. THÉATRE NATIONAL DE LA COLLINE [42-56-42-60]. Grande selle Onle 143-65-43-60). Grande selle, Opérette : 20 h 30, Gm. 15 h 30. Petits selle, Les Petits Aqueriume : 21 h, dim.

THEATRE NATIONAL DE L'ODEON (43-25-70-32). Torquato Tasso :

## PARIS EN VISITES

## LUNDI 11 DÉCEMBRE

eLe langage caché et mystérieux de dix tableaux du Louvre a, 14 h 30 devent les grêles du Concell d'Est, pisse du Palaie-Royal (Aux erts et castera). e La Grande Arche de la Défense et le CNIT nouvellement ouvet s. 10 h 30, RER La Défense, sorbie L, près librairie Hachetta (Paris et son histoire). «Les foulles archéologiques du Louvre». 15 heures, métro Palais-Royal, sontie place Colette (Paris et son histoire).

et du maráchal de la Meitleraie à l'arse-nals, 14 is 30, métro Sully-Moriand (), Hauter). « Kôtels et jardine du Marais, place des Vospes », 14 h 30, métro Seine-Paul (résurrection du passé).

« Les appartements du duc du Maine

«De la Bourse du commerce à le Pyra-mide du Louvre, 15 heures, métro Louvre (Connaissance d'ici et d'alleurs). « Expositions David », 14 hours», Musée du Louvre, emnée des groupes; passage Richelleu (Mª Cazes). « Cent tombeaux de gens de plume au cimetière Montparnesse», à l'entrée, 3 boulevard Edgar-Quinet (V. de Lan-

«La Conciergerie restaurée», 14 h 15, métro Hôtel-de-Ville, sortie Lobau

€ Les architectes de la Rherté, à l'Ecole des besur-erts ». 15 heures, 11, quai des besur-erts ». 15 heures, 11, quai M. Gesquez-Romero).

«L'art de l'Afrique occidentale et centrale au Musée des arts africains ».
15 heures, 293, avenue Daumesnii (M. Serres).

« Exponention « Léonand de Vinciales.

«Exposition «Léonard de Vinci : les études de draperle», 18 heures, Musée du Louvre, passage Richelleu (Tourisme

« Exposition « Riva Boren : pastels », jusqu'au 6 famvier 1990, 12, rue des Besup-Arts, galerie Albert Loeb. « Exposition « Archéologie de la France : trente ans de découvertes». 16 heures, entrée de l'exposition, Grand Palais (P.-Y. Jasiet).

\*\*American Comments of the Com

«La Pyramide, le Louive souterrain et le nouveeu Musée de l'histoire du Lou-vre », 15 heures, au pied de la statue équestre de Louis XIV aur le parvis



## **AGENDA**

### **MÉTÉOROLOGIE**

14 8 mm 2 2 2

B. B. W. 14

-

THE RESIDENCE OF

A MAG 35

WARE .

11.0%

SITUATION LE 9 DÉCEMBRE 1989 A 0 HEURE TU



PRÉVISIONS POUR LE 11. DÉCEMBRE 1989 A 12 HEURES TU



Evolution probable del temps en France entre le samedi 9 décembre à 0 heure et le diseanche 10 décembre à 24 heures.

Conditions anticycloniques toujours rédominantes et sempe sec sur tout le

Au petit matin, les brumes, brouillerde localement givrants ou nuages bas secont fréquents du Nord-Pas-de-Calais à seront trequents du Nord-Pas-de-Catens si l'Alsace, Bourgone, Franche-Comté, Lyonnais, Centre et Auvergne. Dans cer-taines vellées, le soleil ne percera pas du tout l'après-moil. De l'Aquitaine su Midi-Pyrénées, su Roussillon et à la Corse, des nuages d'altitude voileront un peu le soleil, mais la journée sera agrésole. Sur la Provence et les Alpes, le ciel sera bleu du matin su soir. Le vent d'est atteindra 30 à 50 km/h

de la Bretagne au Cotentin et aux Che-

Les températures minimales acront encore négatives sur les trois quarts nord du pays : de —2 à —6 dégrés en moyenne, et qualque —10 degrés dens le Nord-Est. Il fera toutefois de 4 à 7 degrés eur les régions du Midi. Les températures maximales seront etationnaires : de 3 à 5 degrés du Nord su Centre et au Nord-Est (mais de 0 à —2 degrés el le soleil na se montre pas), de 6 à 8 degrés de la Bretagne au Maself Central et toujours plus pour le Midi, de 11 à 15 degrés.



| ED ANOS                          |                                         | TOURS                  | 5 -2 N        | LOS ANGELES.    | . 28 | 13  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|------|-----|
| FRANCE                           |                                         |                        | 3 10 C        | LINGSBOOM       | _ 7  | -2  |
| MACCO 17 9                       |                                         | PORTEARTIRE.           |               | MADRID          | 13   | 9   |
| MARRITZ 15 9                     |                                         |                        |               | MARRAKECH_      |      | ,   |
| ORDEAUX 13 2                     |                                         | ÉTRANO                 |               | MEXICO          | . 20 |     |
| KOURGES1 -3                      |                                         |                        | 16 N          | MILAN           | _ 2  | -   |
| DEST 7 0                         |                                         |                        | 7 2 B         | MONTRÉAL        | 14   | -23 |
| CAEN 6 -1                        | D                                       |                        | 7 12 C        | MOSCOU          |      |     |
| HERSOURG 7 4                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | BANGKOK 3              | 0 21 D        | NATRON          |      |     |
| CLEROMONT-FER3 -4<br>NUTON -2 +3 |                                         |                        | 7 11 D        | HEW-YORK        |      | -6  |
| DIDN2 -3                         | _                                       | Management and and and | 5-10 B        | OSLO            |      | -3  |
| HIE 5 1                          |                                         |                        | 3 3 P         | PALMA DE MAI    |      | •   |
| LANGES                           | Ď                                       | DESTRUCTION OF SHOWS   | 4 0 P         | PÉKIN           |      | -5  |
| YON1 -2                          |                                         | LE CARE 2              |               | RIO DE LAMETRO  |      | 25  |
| MARSENIEMAR. 10 8                |                                         | COPENHAGUE             |               | ROLE            | . 73 |     |
| ANCY                             | Ĉ                                       | DAKAR 2                |               | SINGAPOUR       |      | 28  |
| WANTES 6 0                       | Ď                                       | DELH 2                 | , , -         | STOCKHOLM       |      |     |
| OCE 17 6                         |                                         | Market Supression      | īōc           | SYDNEY          |      | 18  |
| ARISMONIS 7 0                    | -                                       | CHEST AND COOLS        |               | TOKYO           |      |     |
| AU 19 6                          | N                                       | BONGKONG 2             | 2 18 N<br>2 D | TUNGS           |      |     |
| ERPIGNAN 9 9                     | _                                       |                        |               | YARSOVE         |      | -1  |
| EN9ES 7 -2                       | _                                       | The second lines -     | ~ / -         | VENEZE          |      | 2   |
| T-ETIENNE1 -2                    |                                         | Transfer Ages 1100 h.  | 6 14 A        | VIENE           |      | _   |
| STRASHOURG 0 -4                  | C                                       | LONDRES                | <i>,</i> , ,  | I MARKET STATES |      |     |

\* TU = temps universal, c'est-è-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été; heure légale moins 1 heure en hiver. ent établi avec le support technique spécial de la Météoròlogie nation

### TÉLÉVISION

## Samedi 9 décembre

TF 1 20.40 Variétés : Sébastien, c'est fou ! ... 22.15 Magazine : Ushuala. 23.20 Magazina : Formule sport. 0,10 Journal. . A 2

20.40 Variétés: Champs-Elysées spécial Téléthon. 0.10 Journal du Téléthon. 0.55 Journal et Météo.

.FR 3 20.35 Samdynamite. 21.55 Journal. 22,20 Magazine : Le divan. Invité : Jen-Marie Le Pen. 22.40 Magazine : Musicales. 23.40 Magazine : Sports 3,

**CANAL PLUS** 20.30 Sport : Football, Chempionnat de France : Seint-Etienne-Monaco, 22.45 Magazine : Exploits, 23.00 Cinéma : Double violence. 0.20 Cinéma ;

LA 5

20.40 Feuilleton : V (3-épisode). 22.26 Série : La voyageur. 23.20 Théâtre : Le face cachée d'Orion. 0.00 Journal de minuit. 0.05 La face cachée d'Orion (suite).

M 6

20.30 Série : Le Saint. 22.10 Téléfilm : La piste d'un homme mort. 23.25 Six minutes d'informations. 23.30 Magazine : Club 6.

**LA SEPT** 

20.35 Documentaire : Du Kirov à l'Opère. De Jeen Rebeté. 22.00 Concert : Jerry Lee Lewis au Printemps de Bourges 1987.

22.30 Documentaire : Histoire paralièle, De Philippe Grandrieux, 23.15 Jazz soundies collec 23.20 Documentaire : Travail à domicile. 23.25 Cartes postales vidéo, 23.30 Documentaire : Marseille de père en fil De Jean-Louis Comoli,

## Dimanche 10 décembre

TF 1

15.40 Tiercé à Auteuil. 15.50 Série : Yivement lundi, 16.20 Dessins animés : Disney parade. 17.35 Variétés : Y a-t-il dans le show ?

18.00 Magazine : Téléfoot. 19.00 Magazine : 7 sur 7. Invité : Pere Boulez. 20.00 Journal 20.35 Cinéma : Deux heures

moins le quart evant Jésus-Christ. 🗷 22.20 Magazine : Ciné-dimanche. 22.30 Cinéme : On s'en fout...

nous on s'alme. 🔳 0.00 Journal A2 ·

16.35 Fauilleton : Un château au soleil (4º épisode). 17.30 Documentaire: L'équipe Cousteau à la redécouverte

du monde.

18.25 Magazine : Stade 2.

19.00 Emission spéciale.
Le président François Mitterrand répondra aux questions de Jean-Pierre Elkabbach, Alain Duhamel, Serge July et Chris-tine Ockrent en direct de l'Ey-sée. 20.00 Journel.

20.35 Série : Renseigne généraux. 22.16 Magazine : Cinéma, cinémas.

23.20 Journal. 23.42 Soixante secondes. 23.45 Chefs-d'œuvre en péril.

FR 3

17.03 Magazine : Montagne. 17 30 Amuse 3. 19.00 Série : L'étrange Monsieur Duvalli 20.00 Série : Benny Hill. 20.35 ▶ Documentaire:

Optique.
21.45 Magazine: Océaniqu
22.05 Journal.
22.30 Cinéma: Eve. II II II 0.45 Musiques, musique.

## **CANAL PLUS**

16.25 Magazine : 24 heures. 17.20 Magazine : Exploits. 17.30 Documentaire : Et si nous étions des animaux... 18.00 Cinéma : La puce et le grincheux. 🗉

En clair jusqu'à 20.35. 19.46 Dessins animés: Ça cartoon.

20.30 Magazine : Tranches de l'art. 20.35 Cinéma : Sens unique. Il 22.30 Cinéma :

LA 5

17.00 Magazine : Télé-matchi 18.00 Série : 18.25 Résultats

du chempionnet de footbell. 18.30 Série : Riptide. 18.50 Journal images. 19.00 Riptide (suite). 19.30 Divertissement : Tout le monde il est gentil,

20,00 Journal.
20,30 Drôles d'histoires.
20,40 Téléfilm:
Nom de code Zebra.
22,20 Magazine: Ciné Cinq.
22,35 Cinéma: L'exécutrice.

M 6

15.50 Série : Poigne de fer et séduction. 18.20 Série : Brigade de nuit. 17.10 Série : Vegas. 18.00 Informations : M 6

18.06 Série : Père et Impeirs. 18.30 Série : Les années coup de cour. 19.00 Magazine : Culture pub. 19.30 Série : Rossanne.

19.54 Six minutes d'informations, 20.00 Série : Madame est servie. 20.30 Téléfilm : Un meurtre doit être commis.

22.05 Magazine : Sport 8, 22.15 Capital. 22.30 Téléffim : Sa vie d'hom 0.00 Six minutes d'informations.

LA SEPT

18.30 Documentaire : William Forsythe au travali. D'André S. Laberthe. 19.30 Spectacle : Bleu, blanc, Goude, la Marseillaise. 20.30 Je me souvie des années 80. Cinéma : Céleste. II II

Film alement de Percy Adion, d'après Céleste Abaret. 22.20 Court métrage. 22.30 Film d'animation : Street of crocodile 23.00 Documentaire: Préfaces (6).

Moi, Charles Labussière, un citoyen sans impor-tance ou un pitre sous la Terreur.

 Masiques pour l'autisme. - Un concert de musiques traditionnelle, populaire et classique aura lieu, le hundi 11 décembre, à 20 h 30, en faveur des autistes. Tous les fonds seront versés à l'association Pro Aid Autisme.

★ Le Théâtre de la Ville, 2, place du Châtelet, 75004 Paris. 42-74-22-77. 150 francs.

### **MOTS CROISÉS**

PROBLÉME Nº 5140 HORIZONTALEMENT

1. Qui risquent de nous chiffonner. - Il. Avoir une réaction brutale. Demière demeure pour Homère. Prouvent qu'on n'a pes toujours fait bonne impression. — Ill. Vivent dans des lieux agréables. Évoque une règle très importante. Point de départ. —

IV. La fin de tout. La I classe des cancres. — II V. Comme une plante dont on peut dire III qu'elle est au poil. IV Furne à l'étranger. -V VI. Pas libre. Faire VI circular comma des livres. — VII. Difficiles VII à gegner, Invitation à VIII faire le grand saut. — VIII. Ceux de IX VIII. Ce

tenir, il y en a un de bon. Un temple, chez les Aztèques. — XI. Garden dans une auberge. Pris. Dans les Pays-Bas. — XII. Traiter comme un fou.

Certains sont de la haute. -XIII. Chargions comme un ballon. Froides quand on a eu chaud. -XIV. Dans l'entrée. Une grosse bille. Se mouilla. — XV. Privilégie l'enseignement de maître à élève. Qui peut payer. Agrément

VERTICALEMENT

1. Un homme qui a les jetons, A "généralement un joli corps. — 2. Est vraiment coton. Comme un mode, en musique. — 3. Qui ont fait leur apparition. Préfèrent vivre dans l'obscurité. — 4. Na peut trancher que s'il est bien éclairé. Peut être appelé éminence. — 5. Un nain pour la fourni. N'a pas aon compte d'électrons. — 6. Une région d'élevage. Une grande épreuve pour les femmes. — 7. Une plante envehissante. En Italie. Un pays de cochons. — 8. Draine un Sillon. Une odeur qui peut fains fuir. — 9. Qui a donc 1. Un homme qui a les jetons, A peut faire fuir. — 9. Qui a donc circulé. Souvent cité avec la taille. Expression enfantine. — 10. Sorti.

Fils de patriarche, Un vrai tyran, 11. Un cheval qui a une certaine allure. Des éclats fugitifs. -12. Sans domicile fixe. Mot de reconnaissance. Dans une série de sept. - 13. Abréviation. Utile pour recoudre un tissu précieux. Demandait des sacrifices humains. — 14. Refroidi. Furieux après avoir été amoureux. Peuvent courir dans les prés. — 15. Qui ne manque donc pas d'estomac, Pour faire l'appel. Se fait parfois sur un banc.

Solution du problème nº 5148 Horizontalement

1. Horlogers. — Il. Emeute. Io. — III. Leaders. — IV. II. Cam. — V. Cétoine. — VI. Otent. Nul. — VII. Nt. Emerl. — VIII. Ecime. Gë. - IX. Oô, User. - X. Panneton. -XI. Ane. Tests. Verticalement

1. Hélicon. Spa. — 2. Ornelette. An. — 3. Réa. Té. Cône. — 4. Ludion. Ion. — 5. Ote, Itam. Et. — 6. Ger. Meute. — 7. Scène. S.O.S. - 8. Ri. Urgent. -

**GUY BROUTY** 

## LÉGION D'HONNEUR

Ministère de la défense

Sont élevés au grade de comman

MM. Maxime Arié, Bernard Lejeune, Roger Le Roy, Yves Roumajon, Henri Servoin, Jean Badaire, Moise Duiour, Serge, Foiret, Lucien Margaine; M Simonne Viel, épouse Puech.

Serven, Jean Badaire, Moss Duitur,
Serge, Foiret, Lucien Margaine;
Mª Simonne Viel, épouse Puech.

Sont promus officiers:

MM. Bernard Crutel, Hubert Groe,
Antoise Lugrezi, Louis Adonis,
Georges Bernard; Mª Madeleine Billet, veuve Saint-Saëns; MM. Pierre
Bretonneau, Régis Chanai, Jean
Dupré, Roger Fossé, Manrica Gleiza,
René Goullon; Mª Simone Le Pen,
épouse Le Port; Paule Michel, épouse
Adonis; MM. Roland Ory, Pierre Pardon, Marime Pavie; Mª Sylviane
Pepi, épouse Mingant; Elisabeth
Ricol, épouse London; Renée Salain,
veuve Manrel; MM. Yvon Sleeuwaert, Louis Tolmé; Mª Lucienne
Tugant, épouse Harté; MM. Jacques
Adam, Luigi Colmone, Pierre Coti,
Raymond Donay, René Ducros,
Robert Pavard, Jean-Claude Gouellain, Georges Gresset, Gérard Grussenmeyer, Jean Hardy, Roger
Le Berre, Jules Marty, Laurent Massoni, Louis Naia, Jean Simon;
M. Dominique Azcué; Mª Simone
Bertrand, épouse Koupper; MM. René
Besse, Noel Bidanit, Jean Simon;
M. Dominique Azcué; Mª Simone
Bertrand, épouse Koupper; MM. René
Besse, Noel Bidanit, Jean Borde, Jean
Coatanroc'h, Louis Crotet, Fernand
Davy, Michel Deregnaucourt, Louis
Donche, François Duflot, René Fourquet; Mª Louise Foussier, veuve Bordier; Yvonne François; MM. Adrien
Glenisson, Bernard Gros, Pierre Jaguenand, Pierre Jansen; Mª Engénie
Jeneveaud, épouse Galantier; Georgette Jourdain; Mª Engénie
Lachize, veuve Fade; MM. Yves
Léon, Lucien Lesne, Max Ménard,
Georges Passever, Georges Perret,
Jean Quément, Jean Rousseau, René
Ronx; Mª Marie Rozier, veuve Saunière; MM. René Rullier, Roger Tardivel, René Touffin; Mª Marthe
Toutin, épouse Boissière.

Sont aonmés chevellers:

MM. Mohammadi Abboe, Louis

Sont noumés chevaliers:

MM. Mohammadi Abbou, Louis
Achard, Joseph Bouchet, Jean-Louis
Bourhis, Jean Constans, Marc-Jean
Desaphy, Raymond Groscolas, Robert
Le Calvez, Ravul Leduc, Alfred
Lepeut, René Limantour, André Maler,
Daniel Mathey, Maurice Mouton,
Simon Négret, Roger Noblet, Emile
Perrond, Lucien Reis, Edouard Russult,
Robert Sanchez, François Simon, JeanPaul Szekula, Etienne Venner, Léon

Abt, André Amselle, André Arias, Jean Auvitu, Henri Barbarin, François Barbier, Alexis Barretge, Manrice Barnique, Mª Maria Barre, vouve Ioli; M. Jean Besufiis; MMª Germaine Benoist-Lucy; MM Aloyse Benzinger, Georges Berger, André Benard, Mª Rosine Bernhelm, MM. Joseph Bettanier, Maurice Bonjour, Jean Bourbigot, Henry Bouteillier, Robert Branchet, Victor Bromont, Mª Scolastique Brzecka, éponse Mocigo, MM. Alexandre Briand, Jean Joseph Burgy, Roger Caillé, Albert Capelli, Anguste Célérier, Mario Celli, Jean Cesari, Roger Chabord, Reine Claude, Jean Colm, Mamires Collard, Jean Courcier, Robert Crance, Pitre Cremet, Carlo Dallayaile, Jean David, Angusta Abel Defos, Paul Delon; Jean Courcier, Robert Crance, Pitre Cremet, Carlo Dalhavalle, Jean David, Agop Dayan, Abel Defois, Paul Delon; Marie Desguet, épouse Leleu; MM. René Deville, Francis Di Giovanni, Alexandre Drevet, Lucien Ducioux, Justin Eloy, Julien Eme, Henri Everard, Jean Eyasidienz, Guy Faisant, Marie Jacqueline Fleury, Emilis Gaillard; MM. Victor Gayet, Joseph Geisler, Jean Giry, Marcel Got, Jean Gouvenaux, Jean Gramelle; Marie Grasser, Geneviève Guenot; MM. Mannel Hernandez, Marcel Hogzard, Alexandre Houssais, Emilie Isabella; Marie Grasser, Geneviève Guenot; MM. Mannel Hernandez, Marcel Hogzard, Alexandre Houssais, Emile Isabella; Marie Grasser, Geneviève Guenot; MM. Charles Jeannin, Georges Jon-MM. Charles Jeannin, Georges Jon-quais; Mme Marie-Anne Julié.

MM. Charles Jeannin, Georges Joaquais; Mme Mario-Anne Julié.

MM. André Lafarge, Henry Lagay, André Lambert, Jacques Lambert, Aibert Larena, Raymond Le Doriol, Jean Leleu, Marcel Le Moing, René Loriot, Marcel Malivet; Mms Jeanne-Germaine Marbach; M. Jacques Marcel; M. Marcel Martin, Antoine Martinez, Gaston Mennec, Louis Michel, François Mouchet, André Munier, Joseph Nard, Jean Nodon; M. Gertrade Opp, épouse Bodin; Palmina Paolini; MM. Marcel Passot, Gabriel Paul, Léopold Pelatant, Albert Perreux, François Philbert, François Pietka, Roger Poulet, Ewald Pouliquen, René Raynal, Raymond Robaert, Louis Rose, Ange Roux, Hemri Samson, Hubert Sanz, Ferband Schaeffer, Lucien Schaffhauser, Hubert Scheuer, Georges Serano, René Steck, Gaston Thill; M. Marcel Thomazeau, Yves Toussaint, Camille Trébose; M. Guillaumine Tröster; MM. Serge Vanony, Pierre Vanverte, Charles Welsch, Antoine Willette, Louis Wurmser, Jean-Pierre Colin, Didier Hecht, Henri Jardinet, Henri Ribière; M. Marcelle Dudach.

Il Neuf anciens harkis décorés aux Invalides. — Le secrétaire d'Etat à la défense, M. Gérard Renon, a remis, samedi 9 décembre, dans la cour d'honneur des Invalides à Paris, une série de décorations (dans l'ordre de la Légion d'honneur et dans l'ordre de la Médaille militaire) à neuf anciens harkis — Français d'origine nord-africaine anciens combattants. A cette cérémonie assistait notamment M. Maurice Benasnotamment M. Maurice Benassayag, délégué aux rapatriés, qui a rémis son étendard au détachement des cavaliers de l'armée d'Afrique.



C'est pratique, c'est efficace... ...c'est l'Aspirine du Rhône.

## **ÉTRANGER**

1 -. - NICARAGUA : Le président Ortega annonce la suspension du cessez-le-feu instauré en mars 1988 avec la Contra afin d'obtenir la démobilisation des rebelles pré-vue par les accords de Tela du 7 août. Des négociations entre sandinistes et - contras -, du 9 au 21 aux Etats-Unis, n'aboutissent à aucun accord (du 3 au 15, 23 et

2. - GRANDE-BRETAGNE: Jaguar accepte une OPA de 16 milliards de francs lancée par le constructeur américain Ford (2, 3 ct 4).

5. - GRÈCE : Les deuxièmes élections législatives en cinq mois aboutissent à une nouvelle impasse. aboutissent à une nouvelle impasse.

La Nouvelle Démocratie (conservateur) obtient 148 (+ 3) des 300 sièges, le PASOK (socialiste), 128 (+ 3), et la coalition qui regroupe le PC et divers partis de gauche, 21 (- 7). Les dirigeants de ces trois forces politiques parviennent, le 21, à un accord sur la formation d'un souvernement de formation d'un gouvernement de coalition dirigé par M. Xénophon Zolotas, ancien gouverneur de la Banque centrale, avant qu'un nouveau scrutin soit organisé au prin-temps 1990 (1°, 3, 4, 7, 8, 10, 12-13, 22, 23 et 24).

5. - LIBAN : Les députés libanais, réunis dans une base militaire du nord du pays, élisent président de la République M. René Moawad (chretien maronite), qui appelle à la « réconciliation natioappene a la "reconculation hatto-nale » entre chrétiens et musul-mans. Lo général Aoun, qui avait annoncé, le 4, la dissolution du Par-lement, juge « anticonstitutionnelle » cette élection, qui est favo-rablement accueillie à Washington, à Moscou, à Paris et dans les pays arabes. Mais le 22, jour de l'anni-versaire de l'indépendance, René Mogwad est tué à Beyrouth-Ouest dans un attempt qui fait vingt-trois autres morts. Dès le 24, M. Elias Hraoui (maronite) est fiu à la pré-sidence par les députés réunis à Chtaura, dans le centre du Liban, contrôlé par la Syrie. Et, dès le 25, M. Selim Hoss (musulman san-nite), premier ministre désigné, le 13, par M. Moawad et reconduit par M. Hraoul, présente un gouver-nement d'a mion nationale», qui est investi, le 26, par les députés. Le 28, le général Aoun, qui récuse les nouvelles autorités, est destitué de ses fonctions de commandant en chef de l'armée. Mais, face aux reçoit le soutien de dizaines de milliers de chrétiens qui se rassemprésidentiel de Baabda où il s'est retranché. Une trentaine de parlementaires français de l'opposition viennent anssi, le 19. leur appui (du 2 au 15 et à partir

5. - PROCHE-ORIENT : La gouvernement israélien accepte avec des réserves le plan Baker prévoyant un dialogue israélopalestinien pour préparer des élec-tions dans les territoires occupés.

lien, est accneilli très froidement, le 15, à Washington, par M. Bush et, le 21, à Paris, par M. Mitter-rand (7, 14, 15, 19-20, 22, 23 et

7. - ÉTATS-UNES : L'élection à la mairie de New-York est remportée pour la première fois par un Noir, M. David Dinkins, tandis qu'en Virginie un autre démocrate, M. Douglas Wilder, devient le pre-mier Noir étu gouverneur (5-6, 7, 9, 10 et 29).

7. – PAYS-BAS : Entrée en fonctions du cabinet de centre-gauche formé par M. Raud Lubbers, chef d'un gouvernement de centre-droit depuis 1982. Après le scrutin du 6 septembre, un accord de coalition a été conclu fin octobre entre les chrétiens-démocrates de M. Lubbers et les socialistes de M. Wim Kok (4, 8 et 14).

7-11. - NAMIBLE: Aux élections constituantes, la SWAPO, principal monvement indépendan-tiste, avec 41 des 72 sièges, n'atteint pas la majorité des deux tiers. Son chef, M. Sam Nujoma, revenu à Windhoek le 14 septembre après trente ans d'exil, se déciare pret. à coopérer avec ses adversaires politiques. Le 22, s'achève le retrait des soldats sudafricains, qui occupaient le pays depuis 1915 (du 2 au 7, 9, 11, du 14 an 17 et 23).

8. - JORDANIE : Aux élections législatives, les premières depuis avril 1967, les islamistes rempor-tent 31 des 80 sièges du Parlement, dont 20 obtenus par les Frères musulmans (8, du 10 au 13, 28 et

9. - CHINE: M. Deng Xiaoping renonce à ses dernières fonctions officielles, mais il affirme, le 10, que, malgré sa retraite, il continuera « à jouer son rôle comme il se doit » (10, 11, 15, 18, 21, 22 et

9. - TURQUIE: M. Turgut Ozal, investi chef de l'Etat, nomme un de ses proches, M. Yildirim Akbulut, pour lui succéder comme premier ministre (11 et 18).

11. - SALVADOR: Les guérilleros du Front Farabundo Marti de libération nationale (FMLN) lan-cent une offensive générale. A San-Salvador, l'armée subit d'impor-tants revers avant de reprendre le dessus à partir du 15. Les combats, très violents, provoquent plus de mille morts chez les rebelles et près de trois cents chez les militaires, ainsi que des centaines de morts dans la population civile victime des affrontements et des bombardements de l'armée. Le 16, l'assassinat de six jésultes dans leur uni-versité est attribué aux Escadrons

12. - ESPAGNE: Mort de 28/XI au 4/XII). Dolorès Ibarruri, héroïne de la guerre civile et de l'antifranquisme surpommée la Pasionaria (14 et

municipales sont marquées par le 22 milliards de dollars par an d'ici

## Novembre 1989 dans le monde

La chronologie paraît le deuxième dimanche de chaque mois. Les chiffres entre parenthèses indiquent la date du numéro du Monde où est rapporté l'événement cité.

par ÉDOUARD MASUREL -

succès de la coalition de droite Front démocratique et l'échec du mot d'ordre de boycottage lancé par le mouvement de guérilla Sen-tier lumineux (du 3 au 6, 10 et

15. - BRESIL: An premier tour de l'élection présidentielle, la pre-mière depuis 1960, M. Fernando Collor, candidat populiste de droite, avec 27 % des voix, et M. Luiz Ignacio da Silva, dit « Luia », candidat du Parti des travailleurs (gauche), avec 16 % des voix, arrivent en tête. Le deuxième tour entre ces deux hommes est fixé au 17 décembre (1°, 3, 8, 9, 11, 14 et du 16 au 21).

17. - FINANCES MON-DIALES: Une hausse sensible des taux d'intérêt à long terme en RFA attirant les capitaux vers ce pays, le deutschemark monte et le dollar retombe à ses niveaux du début 1989 (5-6, 12-13, 14, 19-20, 23, 26-27, 28 et 30/XL, 3-4/XII).

20. – ESPAGNE: Un député basque de la coalition Herri Bata-suna, proche de l'ETA, est assassiné à Madrid. L'enquête s'oriente vers l'extrême droite, alors qu'Herri Batasuna avait aunoncé le 7, son intention de ne plus boycotter les travaux du Parleme (9, 19-20, 22 et 23/XI, 2/XII).

20. - ONU: L'Assemblée générale des Nations unies adopte à l'unanimité une convention internationale sur les droits de l'enfant (21, 22, 23 et 28).

22-26. - INDE: Aux élections législatives, ni le Parti du Congrès (193 sièges: – 222) de M. Rajiv Gandhi, premier ministre depuis décembre 1984 ni le Front national (145 sièges), coalition hétéroclits qui regroupe le Janata Dal (14) sièges) et quatre partis régio-naux, n'atteignent la majorité abso-lue de 263 sièges, — les élections n'ont pu être organisées dans 17 des 542 circonscriptions. Le Front national récevant le soutien de la droite hindoniste (88 sièges; + 86) et des deux partis communistes (44 sièges), M.V.P. Singh eri curire, le l'extrême droite (du 14 au 28 et le décembre, de former le gouver-30/XI, 2/XII). le décembre, de former le gouver-nement (2, 11, 15, 17, 22, 24 et du 3-4/XII).

23. - AFRIQUE: Un rapport de la Banque mondiale estime que, pour enrayer le déclin de l'Afrique subsaharienne, l'aide publique au 12. - PÉROU: Les élections développement devrait passer à à l'an 2000, soit le double des niveaux de 1986 (28).

24. - ITALIE: Le comité central du PCI approuve, après cinq jours de débats houleux, l'ouverture d'une » phase consti-tuante » pour la fondation d'un nouveau parti de gauche qui n'aurait plus le mot « commu-niste » dans son nom (16, 17, 23, 25 et 26-27).

26. - COMORES: Le président Ahmed Abdallah est assassiné. La garde présidentielle (GP), dirigée par Bob Denard et d'autres mercenaires français et belges, prend le contrôle de l'archipel (9, 25 et du 28/XI su 2/XII).

26. - HONDURAS: M. Rafael Callejas, candidat du Parti national (conservateur), remporte l'élection présidentielle, il succé-dera, le 27 janvier 1990, au prési-dent José Azcona, dont le Parti libéral est au pouvoir depuis 1981 (28 et 29).

26. - SUISSE: 35,6 % des votants se prononcent par référendum pour la suppression de l'armée, mais les « non » l'empor-tent par 64,4 % (25 et 28).

26. - URUGUAY: M. Luis Lacalle, candidat du Parti blanco, est élu président de la République. Il succèdera, le 1 mars 1990, à M. Julio Sanguinetti, membre de l'autre formation conservatrice, le Parti colorado. M. Tabaré Vasquez, un socialiste marxiste, est élu maire de Montevideo (28).

28. - PÉTROLE: L'OPEP porte le piafond de production pour 1990 de 20,5 à 22 millions de barils par jour afin de se rapprocher du niveau réél d'extraction (5-6, 29 et

30. - CAMEROUN: Mort à Dakar d'Ahmadou Ahidjo, prési-dent camerounais de 1960 à 1982 (2/XII).

36. - FRANCE-CORÉE DU SUD: M. Roh Tae-woo, su terms d'une tournée européenne qui l'a conduit en RFA, en Hongrie et en Grande-Bretagne, effectus en France jusqu'an 2 décembre la premicre arail sud-coreen (8, 22 et 25/XI, 2 et

30. - RFA: Alfred Herrhausen, président de la Deutsche Bank, la plus importante banque de RFA, est tué ainsi que son chauffeur, près de Francfort, dans un attentat à la bombe revendiqué par la Frac-tion armée rouge (1°, 2 et 6/XII).

## **FRANCE**

4. - Pour tenter d'apaiser les polémiques sur le foulard islamique, M. Lionel Jospin demande l'avis du Conseil d'État. Celui-ci estime, le 27, que le port de signes religieux n'est « pas incompati-ble » avec la laïgité de l'école publique, mais que les actes de pro-pagande ou le refus de suivre tous les enseignements doivent être proscrits. Cependant, pendant tout le mois, le débat s'élargit aux probièmes de l'immigration : alors que M. Le Peu dénonce « l'islamisation de la France », le gouverne-ment est prié de mettre en œuvre une politique d'intégration plus active (à partir du 2).

7. - Un attentat contre un complexe touristique est revendiqué, le 16, par l'ex-FLNC, qui rompt ainsi la trêve observée depuis juin 1988, pour protester contre la spéculation immobilière en Corse (8, 9, 11, 14

8. – Le gouvernement envisage une cotisation sociale généralisée pour la Sécurité sociale. Alors que les comptes publiés le 7 prévoient un excédent pour 1989, mais un déficit important en 1990, les pré-lèvements exceptionnels de 0,4 % sur les revenus imposables et de 1 % sur les revenus du capital sont reconduits pour 1990 (du 8 au 11). 8. — Le projet de réforme des PTT prévoit la séparation des postes et télécommunications en deux entités autonomes mais le maintien du statut de fonctionnaire

pour les 450 000 agents (10, 16 et 22/XI, 2/XII). 8. - Un projet de loi destiné à faciliter le logement des plus démunis est adopté en conseil des

ministres (9 et 10). 10. - Remy Martin et Coin-treau fusionnent pour constituer le troisième groupe français du sec-teur des spiritneux (11, 12-13 et

16. - M. Michel Vauzelle (PS) 16. — M. Michel Vauzelle (PS) est élu président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblés nationale. Il succède à M. Valéry Giscard d'Estaing, (UDF), qui a abandonné son mandat de député pour rester parlementaire européen et président du conseil régional d'Auvergne (du 5 au 13, 16, 17 et 18/XI, 1=/XII).

17. - M. Jacques Médecin, maire (RPR) de Nica, est inculpé de déir d'ingérence sur plainte de pinsiours de ses adversaires politiques. Face aux multiples enquêtes fiscales et judiciaires dont il est l'objet, M. Médecin dénonce une a cabale politique > (1°, 5-6, 12-13, 15, du 18 au 2) et 28/XI,

 M. Jacques Chirac, pre-sentant la nouvelle doctrine sociale da RPR, propose d'a amplifier et de « généraliser » la participation et l'intéressement dans les secteurs

privé et public (16 et 21). 20. - Le projet de budget pour 1990 est considéré comme adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Après l'engagement, le 17, de la responsabilité du gouvertement, la motion de censure dépo-

sée par l'opposition ne recueille que

254 voix (du 4 au 13, du 15 au 20 et 22).

20. - M. Bernard Gérard, directeur de la DST, déclare que c'est sur ordre de M. Charles Pasqua que ses services ont fourni, en 1986, un « vrai-faux » passeport à M. Yves Chalier, impliqué dans l'affaire du Carrefour du développement. Le PS envisage le renvoi de M. Pasqua devant la Haute Cour (22, 23 et 24).

26. - Renault est autorisé par le ouvernement à fermer en 1992 usine de Billancourt, alors que la Commission européenne continue d'exiger une réduction de la capacité de production en contrepartie de l'annulation par l'Etat de 12 millions de francs de dettes (11, 16, 17, 18 et du 22 au 28).

2L - Le Sénat, où la droite est largement majoritaire, approuve, par 190 voix contre 103, la politique du gouvernement face aux bouleversements dans les pays de l'Est (18 et 22).

22. - Un rapport sur les revenus des Français entre 1974 et 1988 constate que les inégalités se sont accrues depuis 1985, en particulier parce que les revenus d'activité ont progressé beaucoup moins vite que ceux issus de la propriété mobilière et immobilière (23 et 24). 24. – Le PSU, fondé en avril

1960, se saborde avant de fonder, (ex-comités Juquin), l'Alternative rouge et verte (du 25 su 28).

24. - En octobre, le nombre des chômeurs a baissé de 0,3 % et les prix ont augmenté de 0,4 % (14, 17 et 25/XI, 1 / XII).

26. — La progression du Front national lors du premier tour de deux élections législatives par-tielles, à Dreux et à Masseille, entraîne une réaction quasi una-nime des partis politiques tradition-nels qui appellent à «faire bar-rage» à l'extrême droite, alors que les représentants de la gauche sont éliminés du second tour (7, 10, 23

27. - M. Mitterrand, inaugurant à Lyon le nouveau siège d'Interpol, appelle à un « sursaut collectif » dans la lutte contre les trafiquants de drogue (26-27 et 29/XI, 2/XII).

28. – Le projet d'amnistie totale en Nouvelle-Calédonie est approuvé à l'Assemblée nationale par 305 voix (PS, PC) contre 260 (RPR, UDF et UDC) (8, 9, 14, 25

28. — Un rapport de gouverne-ment indique que le pouvoir d'achat moyen des fonctionnaires progressers de 3,3 % en 1989, alors accepte 1989 le benese n'ausil que, depuis 1980, la hausse n'avait

28. - Le groupe Rivaud annonce le rachat de la majorité du capital de Pathé-Cinéma qu'il avait vendue en décembre 1988 à MTI. afin de mettre fin au conflit juridique entre le gouvernement et M. Parrettl, l'homme d'affaires italien qui contrôle MTI (19-20, 22 et 30).

## LES BOULEVERSEMENTS EN EUROPE DE L'EST

1°. – RDA: Dès la réouverture rallemande et du mur qui sépare Berlie la frontière avec la Tchécoslova-uie, l'exode des Allemands de l'Est événement historique est salué dans tous les pays occidentaux et que la la life de la laction de laction de laction de la laction de laction de laction de laction de la laction de laction de laction de la laction de la laction de la laction de laction de laction de laction de la laction de laction de laction de la laction de la frontière avec la Tchécoslova-quie, l'exode des Allemands de l'Est reprend. A partir du 3, ils peuvent gagner librement la RFA à partir de la Tchécoslovaquie et ils aont dix mille par jour à le faire. Cependant, les manifestations en faveur de changements rapides sont quotidiennes dans les principales villes : elles rassemblent 500 000 personnes, le 4 à Berlin-Est et 300 000, le 6 à Leipzig. Les autorités promettent des réformes, mais sous la pression de la rue, le gouvernement démissionne le 7 et, dès l'ouverture des travant du comité central du Parti communiste (SED), le 8, le bureau politique est profoodément repotvelé après avoir démissionné en bloc. M. Hans Modrow, un réformateur, chef du parti à Dresde, est chargé de former le gouvernement (du 3 au 10).

3. - ALLEMAGNE : A l'issue du 54 sommet franco-allemand réuni à Bona, M. Mitterrand, interrogé sur la réunification de l'Allemagne, estime que « c'est la volonté des citoyens allemands qui en décidera » tout en allemands qui en décidera » tout en soulignant que « cela ne doit pas remettre en cause la paix ». Le 15, après la destruction du mur de Berlin, M. Dumas précise que « la réunification ne peut pas être un problème d'actualité » (du 3 au 6, du 10 au 24/XI et 1°/XII).

7. - URSS: Le cérémonial est allégé pour l'anniversaire de la révo-lution d'Octobre, tandis que des contre-manifestations out lieu à Moscon, Tbilissi (Géorgie), Erevan (Arménie), ainsi qu'à Kichinev (Moldavie) où de violents affrontements opposent, le 10, des manifestants nationalistes aux forces de Fordre (8, 9, 12-13, 14, 18 et 21).

joie des retrouvailles éclate dans les deux Allemagnes, des centaines de milliers d'Allemands de l'Est, en particulier les Berlinais, se rendent à l'Ouest : le weck-end des 11 et 12, ils sont 2 millions et 3 millions, celui des 18 et 19. Mais, pour la plupart, ils rentrent ensuite chez cux : l'exode est interrompu (du 11 au 21).

9-14. - POLOGNE-RFA: Le chancelier Kohl, lors de sa visite en Pologne, interrompue les 10 et 11 pour se rendre à Berlin-Ouest, promet une aide de 3 milliards de deu marks (10,2 milliards de francs) en crédits garantis (3, 10, 11, 14, 15 et

16). 10. - BULGARIE :M. Todor Jivkov, au pouvoir depuis 1954, est rempar M. Petar Miadenov, ministre des affaires étrangères depuis 1971. Les jours saivants, ce dernier consolic son pouvoir et engage son pays sur la voie d'une « restructuration » à la soviétique, qui ne remet pas en cause le socialisme. Le 18, une manifestation autorisse réunit 50 000 per-sonnes à Sofia : c'est le plus grand rassemblement jamais organisé par des mouvements indépendants (du 3 au 6, 12-13, du 15 au 24, 28 et 29).

15. - ETATS-UNIS-POLOGNE: M. Lech Walesa, parlant à Washington devant les deux chambres du Congrès, appelle les Américains à investir dans la liberté, la démocratie et la paix. » Le 18, le Congrès vote 852 millions de dollars d'aide à la Pologne, soit deux fois plus que ce que M. Bush avait proposé (15, 17 et 28).

der son adhésion au Conseil de l'Enrope (4, 5-6 et 17).

17. - RDA: M. Modrow présente son gouvernement : onze tri sur vingt-huit appartiement aux petites formations allices traditionnelles du SED. Il annouce des réformes sur le plan des libertés et de l'économie. Mais, alors qu'il réaffirme « la légitimité de la RDA comme Etat socialiste et comme Etat souverain », des slogans en faveur de la réunification sont scandés, le 20, par les 200 000 participants à la traditionnelle manifestation du lundi à Leipzig (du 9 au 29).

17. - TCHÉCOSLOVAOUIE : Une manifestation d'étudiants, qui réunit 30 000 personnes à Prague, est si brutalement réprimée par la police que la population se mobilise contre le régime. Tandis que les mouve-ments indépendants se regroupent dans un Forum civique, le 19, à l'initiative de Vaclav Havel, les manifestations premient de l'ampleur : des dizaines, puis des centaines de mil-liers de personnes se rassemblent chaque jour place Venceslas à Pra-gue. Le 24, ils ovationnent M. Alexandre Dubcek, secrétaire général du parti en 1968, avant que soit annoncée la démission en bloc du bureau politique du PCT, qui est casuite profondément remanié: plusieurs responsables de l'écrasement du « printemps de Pragne » de 1968 sont exclus et M. Karol Urbanek rempiace M. Milos Jakes à la tête du parti. Les manifestations de masse sont d'une ampleur sans précédent le 25 et le 26. Élles sont suspendues à partir du 27, après la grève générale de deux heures, suivies par des mil-lions d'étudiants et de salariés. Tandis Fordre (8, 9, 12-13, 14, 18 et 21).

9. — RDA: Les autorités annoncent l'ouverture de la frontière intoest le premier pays de l'Est à demanvernement démissionnaire, et des

représentants du Forum civique, les députés votent, le 29, à l'unanimité, l'abolition du rôle dirigeant du parti (16 et à partir du 19).

18. - CEE: Les douze chefs d'Etat ou de gouvernement de la CEE, M. Delors et M. Rocard, réunis à l'Elysée pour un diner à l'invitation de M. Mitterrand, expriment leur « solidarité » avec les « mouvements de réforme » en Europe de l'Est, qui « accèlereront le déclin des totalitarismes ». Mais l'aide pour « restourer ou instaurer une économie saine » est conditionnée au « retour vérifié à la démocratie ». La création d'une banque curopéeane, au capital de 70 miliards de francs alimenté par des fonds publics, est envisagée, alors que le montant de l'aide à la Pologne et à le montant de l'ande a la Protogne et a la Hongrie déjà annoncée par les Occidentaux s'élève à près de 40 mil-liards de franca. Le 22, à Strasbourg, MM. Mitterrand et Kohl présentent au Parlement européen les conclu-sions du « d'inter des Douze » (8 et du 14 au 28)

14 au 28). 23. - EUROPE : M. Mitterrand, dans un entretien à *Paris-Match* sur les années 80, estime que l'événement dominant de la décenie est « la transformation de l'Europe, l'Europe communautaire qui se fait, l'Europe communiste qui se

23-25. – POLOGNE-URSS: M. Mazowiecki, lors de sa première visite à Moscou en mai que cher du gouvernement polonais, s'accorde avec M. Gorbatchev sur la nécessité de préserver les frontières et les systèmes d'alliance actuels en Europe (du 24 au 28).

24. - ROUMANIE: M. Nicolse Ceausescu, au pouvoir depuis 1965, est réélu à l'unanimité secrétaire condamne les « déviations » dans d'antres pays de l'Est (5-6, 17 et du

26. — HONGRIE: L'opposition l'emporte de justesse lors de la pre-mière consultation électorale entièrement libre organisée dans un pays de l'Est depuis la guerre. 50,07 % des electeurs se prononcent en faveur du report de l'élection présidentielle après les législatives du printemps 1990 (2, 16 et du 29/XI au 1°/XII)

27. - CEE-URSS : Un accord de commerce et de coopération est conche entre la Communauté euro-péeme et l'Union soviétique (28 et

- ALLEMAGNE : Le chancelier Kohl présente au Bundestag un plan, en dix points, visant à la réalisa-tion de l'unité allemande dans le cadre de « stuctures confédératives », qui suscité embarras à l'Ouest et réprobation à l'Est (à partir du

28. - URSS: Le Soviet suprêm vote la suppression du comité spécial chargé depuis le 12 janvier d'administrer le Haut-Karabakh, enclave à majorité arménieme en territoire azerbaidjanais. Cette décision, loin d'apaiser la tension, relance l'agita-tion nationaliste tant en Arménie qu'en Azerbaïdjan (30/XI et (-/XII)

M. Gorbatchev se rend en visite offi-cielle en Italie. Le 30, à Rome, dans un discours au Capitole, il évoque l'avenir d'une Europe réconciliée, mais dans le respect des équilibres actuels. Afin de réaffirmer l'intangibilité des frontières issues de la guerre, il suggère une réunion au sommet « dès 1990 » des trents-cinq général par les 3 308 délégués du membres de la Conférence sur la 14 congrès du PCR. Il exclut toute accurité et la coopération en Europe remise en cause du socialisme et (CSCE) (du 28/XI su 4/XII).

## CULTURE

5. - Mort de Vladimir Horowitz, pianiste américain d'origine russo (7). 16. - La troisième version, revue et complétée, de Visage nuptial de Pierre Boulez est créée à Meiz. Le 17, le compositeur, à la tête de l'Orchestre des chœurs de la BBC, interprète à nouveau cette œuvre pour le Festival d'automne à Paris, ainsi que la Ville d'En-Haut d'Olivier Messiaen, donnée en création mondiale (16, 18 et

20. — Jean Vautrin, pour Un grand pas vers le Bon Dieu (Grasset), obtient le prix Goncourt, et Philippe Doumenc, pour les Comptoirs du Sud (Le Seuil), le prix Renaudot (21 st

20. - Mort de Leonardo Sciascia, écrivain italien (21 et 24). 23. - Mort d'Armand Salacron,

écrivain et dramaturge (26-27). 27. – Les prix Femina (romans rançais et étranger) sont attribués à Sylvie Germain pour Jours de colère (Gallimard) et à l'Américaine Alison Lurie pour la Vérité sur Lorin Jones Lurie pour la Vérité sur Lorin Jones (Rivages). Les prix Médicis (romans français et étranger, essai) récompensent Serge Doubrovsky pour le Liwe brisé (Grasset), le Colombien Alvaro Mutis pour la Neige de l'amiral (Sylvie Messinger) et le Tchèque Vaciav Jamek pour Tratié de courtes merveilles (Grasset) (28).

30. - Les Noces de Pierrette, tableau peint par Picasso en 1905, est adjugé 300 millions de francs à la salle Drouot-Montaigne à Paris, La vente aux enchères étant retransmise par satellite à Tokyo, le tableau est acheté par un industriel japonais. L'autorisaion de sortie de France des Noces de Plerrette avait été accordée au propriétaire, le 9, après qu'il eut donné à l'Etat la Célestine, portrait peint par Picasso en 1904 (10, 11, 17 et 30/XI.

des chei

Les autorités so

CHIPTESTISSE MA **IPMのUSY開発工事** 

원하다 하다 살아! the state of the s

for the second of the

The state of the state of

CHOMAGE

大学等型的 100mg 1949. Had fit My January

1 50 0 1 1800 1800

يوسف والراب الراك 1 12 4 -2 H-19 W

and the same and the

## Les autorités soviétiques regrettent la timidité des chefs d'entreprise français

Le président du CNPF, M. François Périgot, a été reçu, vendredi 8 décembre à Moscou, par le premier ministre. M. Nikolaï Ryjkov. Il achevait ainsi une visite officielle de trois jours à l'occasion de laquelle la délégation de quatre-vingts chefs d'entreprise qu'il présidait et lui-même ont eu des entretiens avec les principaux dirigeants économiques de l'URSS. Les problèmes bilatéraux ont été évoqués. Plusieurs contrats ont été signés, notamment par Thomson, Total

MOSCOU

de notre envoyé spécial Le 6 décembre à Kiev, M. Gorbatchev avait notamment renou-velé auprès de M. Mitterrand le souhait des Soviétiques de rencon-trer plus souvent les hommes d'affaires français en URSS. Au même moment, une importante délégation du CNPF arrivait à Moscou. Menée par M. Périgot, son président, elle était composée de quatre-vingts dirigeants d'entre-prises privées (Sodexho, BSN, William Saurin...), publiques (EDF, Charbonnages de France...) ou autres (Caisse des dépôts et consignations). Les 7 et 8 décembre, les participants ont rencontré, soit ensemble, soit à l'occasion de visites individuelles, les principaux responsables économiques du pays, notamment M. Lev Voronine, le

premier vice-premier ministre. A l'occasion de ces rencontres, les visiteurs se sont faits vertement tancer par les Soviétiques, qui ont, à plusieurs reprises, regretté que les Français ne soient pas plus actifs. Certes, depuis deux ans, les ventes françaises en Union soviéti-que ont sensiblement augmenté (+ 10 % en 1988 et + 11 % au cours des sept premiers mois de 1989). Mais elles avaient fortement chuté en 1986-1987 (- 30%). Maigré la reprise des ventes de biens d'équipement (2,65 milliards de francs au cours des neuf premiers mois de 1989, 3,1 milliards sur toute l'année tive que le cinquième fournisseur occidental de l'Union soviétique,

loin derrière l'Allemagne, le Japon, les Etats-Unis et l'Italie.

Les Turcs plus forts

M. Voronine a, en particulier, regretté que les Français n'aient jamais donné suite aux nombreuses propositions faites, notamment lors du voyage de M. Gorbatchev i Paris. Il s'agit surtout des projets pour la reconversion des usines militaires dans l'industrie civile on d'un échange de gaz soviétique contre des biens de consommation occidentaux. Mais le vice-premier ministre soviétique a été plus dur encore à l'égard des Français à propos de la grande affaire des sociétés mixtes. « Les Turcs font mieux que vous », a t-il lancé d'une manière quelque peu provocatrice, expliquant qu'à l'occasion de sa visite en début de semaine en Turquie les chefs d'entreprise d'Ankara lui avaient proposé cin-quante projets d'entreprises com-munes, alors que les Français n'en n'avaient établi jusqu'à présent que

Plus sérieusement, M. Voronine regretté que les Français ne soient pas plus actifs dans ce domaine, pourtant considéré comme décisif par les dirigeants soviétiques actuels. Sur le millier de sociétés mixtes (mêlant des capitaux occidentaux à des capitaux soviétiques), il y en aurait environ cent soixante constituées avec des Allemands de l'Ouest, une centaine avec des Finlandais et une

autre centaine avec des Amériautre centaine avec des Americains, soixante enfin avec des Italiens, Mettant en doute la réalité de ces chiffres — « notamment des projets ttaliens », — M. Périgot a plaidé la cause des Français en indiquant que si l'on prend en compte le montant des capitanx effectivement investis (500 milions de français se lions de francs), les Français se retrouvent au deuxième rang.

Au-delà de la polémique comp-table, les discussions ont surtout porté sur les difficultés qui subsis-tent en ce domaine. Les industriels tent en ce domaine. Les industriels français ont souligné la persistance des problèmes d'approvisionnement. Les responsables de l'entreprise française Seribo ont ainsi indiqué qu'ils rencontraient de grandes difficultés pour obtenir la construction des bâtiments qui devront abriter l'usine de fabrication de membles en bisiseration. tion de meubles en bois prévue dans le cadre d'une société mixte. Les problèmes de garanties financières ont été aussi longu

débattus. Une trentaine de projets seraient actuellement bloqués pour cela. Les Français soubaitent que soit élargie la liste des organismes (actuellement limités à la VEB, la nque du commerce extéri éligibles aux garanties de la Coface dans le cadre du protocole franco-

En rénonse, les dirigeants sovié tiques ont annoncé aux industriels français une prochaine série de textes nouveaux sur le fonction ment des sociétés mixtes, visant notamment à faciliter l'accès direct de ces entreprises au marché de gros, proposant des exemptions fis-cales sur les sommes consacrées au développement de la sphère sociale et autorisant enfin les entreprises d'Etat à transmettre matériaux et produits économisés à des sociétés

A l'issue de l'ensemble des dis-cussions, M. Périgot s'est déclaré confiant dans l'avenir des relations franco soviétique. Jugeant la situa-tion économiques « moins détério-rée » qu'il ne l'avait cru depuis Paris, il a également été frappé par « la détermination des dirigeants soviétiques à aller de l'avant, sans se cacher les difficultés ».

**ERIK IZRAELEWICZ** 

## Quelques accords

A l'occasion de la visite de M. Périgot et des quatre-vingts chefs d'entreprises français à Moscou, plusieurs affaires ont débouché sur des accords.

 pour la première fois, EDF a réussi à conclure un accord avec l'URSS. M. Delaporte, le président d'EDF, a signé, vendredi 8 décembre, un contrat d'ingénierie pour un montant de 10 millions de dollars (environ 60 millions de francs). Il s'agit de la vente d'un système de conception assistée par ordina-teur dans le domaine des cen-trales nucléaires. EDF a en outre signé un accord cadre plus général avec le ministère de l'énergie nucléaire prévoyant une coopération dans tous les

domaines, et en particulier dans celui de la sûreté des centrales. - Total, qui avait déià signé, il y a un an, un accord avac les Soviétiques pour la

coopération sur pays tiers, en l'occurrence ? le Yémen, a signé, mercredi 6 décembre, un protocole d'accord en vue de la création d'une société mixte pour l'exploitation d'un champ pétrolier qui se situe à l'est de la Volga, à 1 500 kilomètres environ de Moscou. Vingt millions de tonnes de pétrole brut en sont extraits actuellement chaque année. Des investissements nouveaux devraient permettra d'accroître fortement la production de ce champ.

- Thomson a annonce la création prochaine d'une société mixte détenue à égalité par les parties françaises et soviétiques. Cette société fabriquera 600 000 téléviseurs par an dont une partie devrait être réexportée. La production devrait démarrer à la mi-1990. - Actif depuis de nom-breuses années en Union sovié-

tique, Pechiney a mis au point les modalités de l'augmentation de capital de la société mixte « Em Kanaz ». Celui-ci sera porté à 500 millions de francs (dont 125 millions souscrits par la partie française). Cette augmentation doit permettre la modernisation de l'usine d'emballages souples située en duire en 1994 560 millions de mètres carrés de papier, soit plus que toute la production française actuelle. Le départ d'une dizaine de cadres français pour Ereven est prévu pour la première semaine de janvier 1990 (au total, avec les familles, une vingtaine de per-sonnes). Pechiney a d'autres projets, dont la création d'une autre société mixte dans le Kazakhstan pour la fabrication

Dans le cadre de la loi sur l'endettement des ménages

## Les députés réforment le taux de l'usure

Une petite révolution a eu lieu dans la nuit du 7 au 8 décembre dans l'hémicycle quasi désert de l'Assemblée nationale. Après trois années et demie de négociations entre le comité des usagers (institué par la loi bancaire de 1984) que préside M. Denis Kessler, économiste, et les différents ministres de l'économie et de la consommation qui se sont succédé depuis 1986, les députés de tous les partis ont adopté la loi sur l'endettement des ménages et, au sein de cette loi, un amendement présenté par la commission des finances portant réforme du calcul du taux de l'usure.

Comme chacun sait, l'usure est un crédit abusif. C'est-à-dire un crédit assorti d'un taux d'intérêt trop élevé par rapport au coût réel de l'argent prêté mais aussi par rapport à la moyenne des taux d'intérêt pratiqués par les établisse-ments financiers. Comme l'explique M. Denis Kessler, un taux usuraire n'est pas un taux immoral ou politiquement dangereux pour un gouvernement, mais simplement un taux « hors marché ». Une défini-tion qui concille à la fois transparence et moralité en matière finan-

Pour des raisons culturelles et politiques propres à l'Hexagone, la France a été l'un des rares pays d'Europe à définir un taux de l'usure. A partir d'un plafond d'intérêt fixé à deux fois le taux du marché obligataire (marché où se retrouvent les émetteurs d'emprunts), les établissements financiers se sont vu jusqu'à ces derniers jours interdire de prêter de l'argent, Cette limite légale satisfaisait les politiques qui trouvaient le dossier du crédit explosif ; mais elle avait deux inconvénients : les prêteurs n'étaient pas récliement protégés et les établissements inanciers n'étaient pas réellement contraints.

En effet, pour pallier les pertes créées par les mauvais débiteurs, les établissements financiers

avaient tendance à tirer l'ensemble de leurs taux de crédit à la conson mation vers ce taux plafond qui leur était assigné. Autrement dit les bons payeurs se retrouvaient payer plus cher pour leur canapé en cuir ou leur automobile à cause des mauvais payeurs. Quant aux consommateurs, ils ne pouvaient pas se fier au taux auquel ils ne reflétait pas le coût réel du cré-dit. Les « frais de dossier » ou perceptions forfaitaires percus par les banques au moment de la signature du contrat n'étaient en effet pas inclus dans le taux affiché. Or 120 F de frais de dossier sur un cré-dit de 10 000 F représentent plus de 1 % de taux d'intérêt.

La nouvelle loi Neiertz met désormais fin à ce système tarabiscoté. Les perceptions forfaitaires sont supprimées ainsi que le vieux velle loi prévoit que dans un avenir proche les différents crédits existants seront regroupés en catégo-ries. Les crédits immobiliers formeront l'une d'elles, les crédits de trésorerie une autre. Et pour chacune de ces catégories, la Banque de France déterminera un taux moven. Le taux de l'usure sera alors ce taux moyen majoré de 33 %. Ainsi, s'il s'avère que la Banque de France établit que la moyenne des taux des crédits immobiliers se situe aujourd'hui autour de 10 %, le taux de l'usure pour ce secteur sera alors situé autour de 13,3 %. Certaines banques qui pratiquent aujourd'hui des crédits aux travailleurs immigrés de l'ordre de 16 % pour l'achat de chambres de bonne à Paris se verront alors passibles des tribu-

### Un double arantage

Ce système a un double avantage : il est transparent et incite les établissements financiers à la concurrence. D'autant qu'il est complété par une nouvelle mesure : l'abolition des pénalités en cas de remboursement anticipé. Désormais, si un particulier achète un appartement à 12 % et trouve par ourra contracter un prêt au taux le plus bas pour rembourser, sans pénalité aucune, le prêt précédent.

La loi Neiertz ne précise pas our l'instant le nombre de de crédits qui seront ainsi établis. Ceux-ci sont encore en cours d'élaboration du côté de la Banque de France. Mais il est vraisemblable qu'il existera entre trois et sept catégories de crédits (crédit de tré-sorie, crédit affecté à un bien de consommation particulier comme l'automobile, crédit immobilier, etc.), toutes assorties d'un taux de l'usure particulier.

Sauf accident, les associations de consommateurs ne pourront qu'apprécier cette amélioration tant du côté de la transparence que du côté du renforcement de la concurrence qui est ainsi instaurée. Quant aux établissements financiers auxquels l'opacité convenait parfois, ils trouveront peut-être une compensation au fait que ces taux compensation au fait que ces taux moyens de marché seront redéfinis tous les trimestres par la banque de France. Le gouvernement lui aussi a tout lieu de se réjouir. Le conseil des ministres de la consommation réuni au Luxembourg voici quelques mois avait laissé à la France jusqu'à 1995 pour harmoniser sa législation en matière de taux d'intérêt pour les crédits à la d'intérêt pour les crédits à la consommation. Désormais, le nouveau calcul français ne constitue plus un obstacle à l'unité communautaire mais au contraire un modèle que d'antres pays pour-raient bien adopter.

YVES MAMOU

### Washington est prêt à assouplir les exportations de technologies vers les pays de l'Est

Washington (AFP). - Le secré-taire américain au Commerce, Robert Mosbacher, s'est prononcé en faveur d'un assouplissement des règles du COCOM (Comité de coordination pour le contrôle multilatéral des exportations) qui régissent les expor-tations de technologies vers les pays de l'Europe de l'Est, lors d'une én de télévision préenregistrée qui devait être diffusée samedi 9 décembre aux Erats-Unis sur la chaîne publique

CULTURE

L'Union soviétique ne sera pas dans l'unmédiat concernée par ce relâche-ment, précise M. Mosbacher, mais la Pologne et la Hongrie le seraient en premier.

Ces déciarations contrastent avec la position adoptée jusqu'ici par l'admi-nistration. Des responsables au département d'Etat, dont les représentants siègent au COCOM, manifestaient saegent an COCOM, manneament encore une opposition totale à un relâ-chement des règles au lendemain de la rencontre Bush-Gorbatchev à Malte, le week-end dernier. Le secrétaire à la Défense, M. Richard Cheney, et le secrétaire au département d'Etat, M. James Baker, mettent en avant-les questions de sécurité.

« Nous allons réexaminer la liste du COCOM (\_\_) et nous effectuerons probablement des changements », a déclaré M. Mosbacher, qui paraît partager le sentiment des milieux d'affaires selon lesquels cette liste de matériels sensibles n'est plus adaptée. « Nous recommanderons de limiter cette liste à l'essentiel », poursuit

M. Moshacher. Le COCOM a été créé en 1949. Il comprend les membres de l'OTAN moins l'Islande -, le Japon et l'Australie. La demande des pays d'Europe de l'Est d'un assouplissement des règles du COCOM est soutenne par plusieurs pays occidentaux, dont la France et l'Allemagne. A cause de l'opposition américaine, ces règles avaient pourtant été reconduites encore en octobre dernier lors de la dernière réunion annuelle de l'orgaREPÈRES

### INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS

**Progression** rapide en France

Les dépenses d'équipement des chefs d'entreprise vont continue d'augmenter rapidement en France l'année prochaine. L'anquête effectuée par l'INSEE en novembre montre que les investissements devraient augmenter de 14 à 15 % en valeur, soit - compte tenu de la hausse des prix pré-vue - d'environ 11 % en volume. Cette progression suivrait cells

La part des investissements destinés à accroître les capacités de production reste aussi forte que dans les enquêtes précédentes.

déjà forte de 1989, estimée à

11 % en valeur soit 7 % en

### CHOMAGE Légère remontée aux Etats-Unis en novembre

économique américaine commence à se traduire dans les chiffres de l'emploi. En novembre, le taux de chômage est remonté à 5,4 %, son plus haut cours depuis janvier dernier. Le chômage avait atteint son creux au mois de mars (5 %). Les créations d'emploi ont été encore assez nombreuses en novembre, avec un chiffre de 210000, mais la forte révision pour le mois d'octobre - 93 000 alors que la première estimation était de 233000 - jette un doute sur ce résultat apparemment satisfaisant. L'industrie a continué à perdre des emplois - 240000 en novembre - tandis que le secteur tertiaire reste fortement créateur de postes de travail, précise le département

## **DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL**

50 heures de moins entre 1982 et 1986 en France

La durée annuelle du travail à diminué de 50 heures en moyenne entre 1982 et 1986, selon les dernières données fournies par le ministère du travail. Pratiquement cinq ans après l'ordonnance de jarrvier 1982 instituant le passage aux 39 heures hebdomadaires et la généralisation de la tinquième semaine de congés, la durée annuelle de travail est passée de 1 812 heures en 1982 à 1 762 en

Alors que la durée moyenne de travail par semaine était de 39,8 heures en 1982, celle-ci s'établissait à 39 heures en 1986. Ce sont toujours les salariés des entreprises de transport et ceux des hôtele cafés-restaurants qui travaillent le plus (1 867 heures en 1986 pour ces derniers) et les ouvriers de l'électricité et du gaz qui travaillent le moins (1 683 heures en 1986). Parmi les non-ouvriers, mis à part le person-nel de l'électricité et du gaz, ce sont les empoyés des assurances qui ont la durée annuelle de travail la plus faible.

En 1986, un quart des salariés ont bénéficié de plus de 5 semaines de congés, en moyenne. Le travail en équipes successives s'est développé puisque dans les établissements de plus de 10 salariés la pert des travailleurs postés est passée de 11,6 % en 1984 à 12,2 % en

L'avenir des chantiers navals de La Ciotat

## Lexmar obtient le feu vert du conseil général

de tubes souples en aluminium.

Après quatre mois de négociations ardues, le groupe américano-suédois Lexmar a obtenu, jeudi 7 décembre, un petit feu vert du conseil général des Bouches-du-Rhône pour la relance des chantiers navals de La Ciotat. Par une délibération adoptée par la com-mission des affaires économiques, le président (PS) de l'assemblée départementale, M. Louis Phili-bert, a, en effet, été autorisé à signer au profit de la société Lexmar-France une convention d'utilisation d'ontillage public d'une durée de trente ans (1). Le conseil général se réunira le 22 décembre pour entériner cette décision, fruit d'un laborieux com-promis au sein de la fragile majorité socialo-communiste et qui reste soumise à plusieurs préalables. A supposer qu'elle les remplisse, la société Lexmar devra également vaincre l'hostilité déclarée — et rejetée à chaque occasion - du gouvernement et de la municipalité de La Ciotat, dont elle est tributaire pour diverses autorisations administratives (permis de

construire notamment). La délibération de la commis sion des affaires économiques énu-mère les conditions de la conces-sion à remplir par Lexmar. Celle-ci paiera un loyer annuel de 4 millions de francs et devra soumettre au conseil général un plan détaillé de ses investissements « qui seront au moins égaux à 350 millions de francs et garantis par une caution de 100 millions de francs déposée dans une banque française. La texte précise, par ailleurs, que la société mère de Lexmar, Lexington, ainsi que la société libérienne Starlux - propriétairé d'une partie de la flotte de Lexmar - et Lexmar-USA « apporteront leur caution conjointe et solidaire pour

la prise en charge des déficits éven-

## tuels de la société Lexmar-

MARSEILLE

de notre correspondant régional La tâche du groupe américanosuédois, pour boucler son dossier, s'annonce des plus difficiles. La municipalité (UDF-RPR) de La Ciotat s'en tient, pour sa part, à l'accord signé au début de l'été, avec tous les partenaires concernés (gouvernement, conseil régional, conseil général, syndicats ainsi que les groupes Tapie, Dumez et Sari), qui prévoit une diversification des activités économiques de la com-Décidée à faire obstacle à Lexmar, elle a voté, le 6 décembre, le principe de la création de quatre ZAC portant sur l'ensemble des terrains du site des anciens chantiers navals, aussi bien ceux du domaine privé de l'ex-société Nor-med - attribués à la Banque Worms

(1) Le conseil général avait pris, le 25 septembre dernier, une décision de principe attribuant à la société Lexmar 27 hectares du domaine mahilie.

27 hectares du domaine public mari-time contre 5 au groupe Tapie. Le texte ne précise pas si cette répartition est ou non maintenue.

- que ceux du domaine public mari-



. SUR FRANCE INFO TOUTES LES DEMI-HEURES

Avec Jean-Pierre Gaillard et Christophe Reille Toute l'information économique et financière e A 7 h 57, la clôture des grands marchés

TORYO, WALL STREET, PARIS e La Bourse de Paris en direct

e La vie des affaires .

De 6 heures à 1 heure du matin.

يتها حارة توجيرا

The second second second second

Carlo Color Service Color

And the second of the second o

The second section

the state of the

والمراجع المراجع

the second region of the second

The street was

· IT WHEN I WAS

1000 中中中国的18 ·

\* 14 STW

the state of the s

Contracting of

Fr. + Same

the state of the second

the second was

a series in the

met

to the contract

the state of the state of the state of

STERVATIONAL DES CAPI

mirait du tablea

では、これでは70mmを174mm

## REVUE DES VALEURS

## **BOURSE DE PARIS**

T de quatre! Encore une fois, la hausse a été au T de quatre! Encore une fois, la hausse a été au rendez-vous ces derniers jours rue Vivienne.

Amorcé « moderato » mais . « cantabile » à la miaovembre, le mouvement, qui enfin avait commencé à 
s'amplifier la semaine précédente, a continné de prendre 
des rondeurs. Dès lundi, le raffermissement était notable. 
Malgré les ventes bénéficiaires enregistrées le lendemain 
— c'était inévitable après la rapide moutée des cours 
durant les quatre dernières séances, — le marché réagissait bien. Les traces d'un repli initial étaient effacées, et, 
à la clôture, les divers indices étaient revenus dans le vert 
(+ ft ôt 5).

Mercredi, après un démarrage laborieux (- 0,17%), la hausse reprenait (+ 1,08%). Elle se poursuivait jeudi à petite alture. La seunaine allait-elle s'achever sur un parcours sans faute? L'ouverture veudredi ae prêta guère à l'optimisme (- 0,51 %). Mais, une fois encore, la pente fut regravie. A 13 heures, le point d'équilibre était atteint, et, eu fin de journée, le CAC-40 enregistrait une avance de 0,69 %.

Bref, d'une semaine à l'autre, le mercure a eucore grimpé de 3.7 degrés. Depuis le début de la reprise, le 13 novembre deraier, la hausse dépasse maintenant 9,3 %. Et le vieil indice CAC (base 100 : le 31 décembre 1981) est désormais en vue de son plus haut niveau. Son cadet, le CAC-40 a, lui, établi un nouveau record d'altitude.

La performance est jolie quand les avis sont encore bien pariagés sur les perspectives croissance pour la nou-velle décennie.

velle décemie.

La Bourse parisieune, îl est vrai, a bargement profité dès le début de la semaine de l'« effet Gorby». « La guerre froide est finie. La parole est maintenant aux commerçants. » C'est en gros ce que les communantis financières avaient retenu de la rencontre Bush-Gorbatchev dimanche 3 décembre à Malte, Paris était aux anges. Pensez donc! Sur le parquet, professionnels et habitués commençaient déjà à songer aux mirifiques marchés, qui s'ouvraient à l'Est. De quoi compenser, côté occidental, le manque à gagner que la diminution de l'activité économique allait coûter à l'Occident. On peut toujours rêver. En attendant, la réalité u'a pas été longue à s'imposer de nouveau avec le brusque décrochage pour octobre (— 0,4 %) de l'indice composite américain. Le phénomène traduisait bien le ralentissement redouté de l'expansion. Mais, comme décidément l'optimisme est contagienx, à Paris, comme ailleurs, les investisseurs n'ont voula retenir Paris, comme ailleurs, les javestisseurs n'ont voula retenir que le bon côté des choses.

## Record battu

Pour les spécialistes, les États-Unis ne veulent pas prendre le risque d'une récession, et, pour éviter le phénomène, la Réserve fédérale n'a plus le choix. Elle doit assouplir sa politique de crédit. Entendez : baisser ses taux d'intérêt, une mesure, qui aurait de saines répercussions de ce côté de l'eau... L'espoir d'une détente, qui animait déjà le marché depuis quelque temps, s'est transformé en véritable conviction, quand M. Boskin, chef des conseillers économiques de la Maison Blanche, déclara avec une tranquille assurance qu'il existait « me marge suffissante pour jouer sur les taux ».

Psychologimement de tels propos étalent de mature à

Psychologiquement de tels propos étalent de mature à soutenir les places financières. Mais comme décidément Noël arrive avant l'heure sous les lambris, l'amouce de l'excédent commercial français pour septembre (+ 2,2 militards de francs), le premier depuis un an, contribua à son tour à entretenir « le moral des troupes », comme le fit remarquer avec une pointe d'humour un

Le déclenchement du facteur technique, que 5 % de usse rendait à peu près inévitable, n'ent pas lieu.

hausse rendait à peu près inévitable, n'eut pas lieu.

Dire que l'optimisme est solidement ancré au palais Brougniart est presque un euphémisme. La preuve en est : les coups de tension observés sur le front des taux ne réussirent pas à l'entamer. La Bourse aurait-elle un sixième sens? Tout le monde attendait la publication vendredi après-midi des dernières statistiques américaines sur le chômage. Personne ne doutait que celles-ci allaient reflèter la baisse de croissance. En fait, si les pronostiqueurs ne s'étaient pas trompés sur le taux de chômage (5,4 %), les emplois créés étaient supérieurs (210 000) aux prévisions (177 000). L'économie américaine se refroidissait ainsi moins vite que redouté, d'où le sursaut de l'aris vendredi en fin d'après-midi. sursaut de Paris vendredi en fiu d'après-midi.

Reste que l'avenir des marchés est bé à la capacité des pays occidentaux de conserver un bou régime de croissance. Qu'en est-il ?

Des voix commencent à s'élever pour crier casse-con Ainsi, M. Seger, membre du conseil de la Réserve fédérale américaine, veut voir la réalité en face. Selon elle, le risque de récession n'est pas exclu aux Etats-Unis.

8-12-89 Diff.

+ 52 + 44 + 2 + 0.50 + 47 + 54 - 31 - 24 - 3.60 - 5 + 6

Matériel électrique

services publics

### Semaine du 4 au 8 décembre

« Nous sommes vulnérables », dit-elle. Le plus grave à ses yeux est que toute action de la Banque centrale pour évi-ter le phénomène serait partiellement voué à l'échec, en raison du décalage existant entre le moment où le chan-gement de politique monétaire est décidé et celui où les effets de ce changement commencent à produire leurs effets sur l'économie. M<sup>ass</sup> Seger est-elle extra-incide ou exagérément pessimiste?

exagèrèment pessimisté?

La pythie du pilier sod ne néglige pas l'avertissement et se demande aussi si les mesures déjà prises cette année par le FED n'out pas été trop tardives. Elle refuse toute-fois de se laisser gagner par l'angoisse, pariant au contraire sur une action payante sur les taux de la Banque centrale américaine, « probablement en jaurier ».

Cela étant, la pythie se déclare très satisfaite du résultat de la semaine écoulée sous les lambris. « Le marché a confirmé sa volonté de sortir des situations spéciales. On a vu bouger les grandes valeurs sons l'impulsion

ché a confirmé sa volonté de sortir des situations spe-ciales. On a vu bonger les grandes valeurs sous l'impuision dounée par les investisseurs étrangers, revenus à la charge après quelque temps d'absencé. » C'est de bon aloi, et de conclure : « J'ai l'impression, malgré na fond de métiance, que le mouvement de reprise est bien encleaché et que, par paliers, Paris pourrait se retrouver à ses plus hauts niveaux. » C'est fait, ou il s'en faut de peu.

hauts sireaux. » C'est fait, ou il s'en faut de peu.

L'escalade va-t-elle se poursairre? Pourquoi pas. Si l'on en croit M. Rainsy Sana, directeur de DR Gestion, Paris est en termes de « délai de recouvrement » (un price earning ratio amélioré, qui tient compte de la croissance des bénéfices et de l'évolution des taux d'intérêt à long terme) une des places les moins chères de la planète avec un rapport de 11,9 (contre 13,5 pour Londres, 13 pour New-York, et Tokyo, 12,2 pour Disseldorf). Sanf bouleversements majeurs, imprévus, à l'Est, la Bourse française a de bonnes chances de continuer tranquillement son ascencion jusqu'à Noël.

Cette semaine. Parihes a défravé la chronique, non

cette semaine, Paribas a défrayé la chronique, non pas taut par sa bausse que par l'effervescence euregistrée autour de soa titre. Près de 1,5 million d'actions ont changé de mains en l'espace de trois jours, et l'on apprenait que Parimance avait dépassé le seuil des 5 % de participation dans le capital de l'établissement financier.

Après la CFPI, NRJ a fait un tabac rue Vivienne po son introduction. An point que les spécialistes ont då s'y reprendre à deux fois. Seagull a également été très bien accueilli, laissant loin derrière lui Bernard Tapie Finance.

8-12-89 Diff.

7-12-89 (\*) Diff.

(\*) Cours du 7-12-89.

Valeurs à revenu fixe

ANDRÉ DESSOT

8-12-89 Diff.

Banques, assurances

sociétés d'investissement

Phice de 20 dollers ...

- 10 dollers ...

- 5 dollers ...

## ÉTRANGÈRES

## **NEW-YORK**

BOURSES

Reprise en fin de semaine Une reprise s'est produite vendredi à Wall Street. Elle n'a toutefois pas permis au marché américain de regagner les pertes essuyées au cours des précidentes séances. D'une semaine à l'autre, la baisse des cours atteint 0,7 % en moyenne. La remontée des taux d'intérêt obligataires et ceux des Fonds fédéraux a quelque peu dérouté les milieux financiers, qui tablaient au contraire sur une certaine détente, la les milieux financiers, qui tablaient au contraire sur une certaine détente, la plupart des statistiques économiques démontrant au contraire que la croissance se ralentissait durant le quatrième trimestre, un élément favorable à la baisse des taux. La confusion a encore été entretenue par le FED qui, dans son dernier rapport sur la situation économique, qualifie l'économie américaine de stable, voire en progression modérée.

Dens ces confisions

sion modérée.

Dans ces conditions, l'expectative a généralement prévalu sur le marché dans l'attente de la publication vendredi des dernières statistiques sur la situation de l'emploi. Celles-ci n'ont en fait rien résolu. Si le taux de chômage reste flevé, en revanche les créations d'emplois sont plus nombrenses que préva.

Indice des industries : 2.73).44

Indice des industries : 2731,44

| (contre 2 747,65).                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | Cours<br>I déc.                                                                                                                                              | Cours<br>8 déc.                                                                                                                                     |
| Alcoz ATT Boeing Chase Man. Bank Da Pont de Nemours Eastman Kodak Exxon Ford General Electric General Motors Goodyear IBM ITT Mobil Oil Pfizer Schlumberger Texaco UAL Corp. (ex-Allegis) Umion Carbide USX Westinghouse | 73 3/4<br>44 3/8<br>44 3/8<br>36 3/4<br>119<br>42 1/2<br>45 1/2<br>45 1/2<br>97 1/4<br>66 3/4<br>66 3/4<br>67 3/8<br>55 1/8<br>174 7/8<br>34 3/4<br>77 5 1/8 | 75 1/4<br>43 3/4<br>60 1/8<br>42 5/8<br>42 5/8<br>44 3/4<br>63 1/4<br>47 1/8<br>97 3/4<br>66 1/8<br>55 3/8<br>176 1/4<br>23 3/4<br>23 3/4<br>23 3/4 |
| Xeroz Corp                                                                                                                                                                                                               | 58 1/8                                                                                                                                                       | 59 3/4                                                                                                                                              |

### LONDRES Hausse

Pour la neuvième semaine consécu-tive, le London Stock Exchange a monté ces derniers jours, encouragé en cela par un regain d'activité spécula-tive et par les traditionnels achaix de fin d'année boursière.

Les immobilières out été recher-chées. De leur côté, les valeurs de la distribution ont tenu la vedette, en liai-son avec l'OPA hostile lancée par le groupe Kingfisher sur la chaîne de magasias d'appareils électriques

Indice FT du 8 décembre : 100 valeurs, 2 363,5 (contre 2 311,1); '30 valeurs 1 862 (contre 1 833,6); fonds d'Etat, 83,14 (contre 82,98) et mines d'or 300,5 (contre 293,2).

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8-12-89                                                                                                                                           | Diff.                                                                                                                 | .       | LON                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DRES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC | nin (La) cafrance cindus di dland Bank P ribas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 348<br>673<br>649<br>216,16<br>1 366<br>516<br>516<br>516<br>516<br>519<br>1 394<br>1 184<br>1 660<br>676<br>492<br>1 180<br>918<br>549<br>444,10 | Diff. + 7 + 28 + 51 + 166 + 51 + 165 + 21 + 50 + 21 + 26.48 + 37 + 30 64 + 11.68 + 56 + 56 + 56 + 56 + 56 + 56 + 56 + |         | Four la neuvièm tive, le London monté ces derniers cela par un régain tive et par les tras fin d'année boursiè Les immobilième chées. De leur côt distribution ont ten son avec l'OPA ha groupe Kingfaher magasins d'appa Dixons.  Indice FT di 100 valeurs, 2 363, 30 valeurs 1 862 fonds d'Etat, 83,14 | messe  me semain Stock E. jours, en d'activit itticanels re. es out é é, les val u la vede suile lane sur la reils él  messer es (contre t contre | tchange courage et é spéculi schats de la trechecurs de l'atte, en l'achaine de actrique em bre 2 311,1) 1 833,6) 82,98) et experience en service et en bre 2 311,1) 1 833,6) 82,98) et experience en service en bre et |
|                                        | IARCHÉ LIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | -  <br> | mines d'or 300,5 (c                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cours<br>1 déc.                                                                                                                                   | Cours<br>8 déc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Piò<br>e I<br>Piò<br>e I<br>Sou<br>e S | The State on herror  — State on Singot!  — State on Singot!  — State of Temporize (10 fr.)  — State of Temporize (10 fr.)  — State (20 fr.)  — State of Temporize (20 fr.)  — State of Tem | 80 800<br>80 800<br>463<br>371<br>518<br>481<br>480<br>691<br>690<br>425                                                                          | Cours<br>8-12-89,<br>79 500<br>79 500<br>468<br>380<br>508<br>457<br>452<br>580<br>420<br>2 745                       |         | Bowater BP Charter Courtaulds De Beers (*) Glaxo GUS ICI Reuters Shell Unitever Vickers                                                                                                                                                                                                                  | 410<br>312<br>485<br>369<br>15,62<br>7,64<br>15,13<br>6,47<br>946<br>458<br>697<br>193                                                            | 435<br>333<br>467<br>385<br>16,87<br>788<br>15,13<br>11,30<br>10,39<br>478<br>705<br>205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## (\*) En dollars,

### FRANCFORT Nouvelle avance

La Bourse allemande a continué, cette semaine, de susciter l'intérêt des investisseurs étrangers. L'indice de la Commerzbank a refranchi la barra des 2 000 points pour rejoindre son niveau le plus élevé de l'année et s'adjuger un gain de 4 %.

gain de 4 %.

Selon les spécialistes, le marché continue de puiser ses forces dans l'espoir d'une intensification des rapports économiques entre l'Est et l'Ouest.

Indices du 8 décembre : Commerzbank 2 045,3 (contre 1 996,6); DAX: 1 650,79 (contre 1 612,44).

|                                                                  | Cours<br>1 déc.                                                                         | Cours<br>8 déc.                                                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| EG ASF ASF surmerzbank sursche Bank oechat urstadt amesman emens | 265,58<br>278,59<br>284<br>270,78<br>723<br>263,59<br>656<br>317,58<br>648,50<br>483,50 | 274,50<br>281,29<br>267<br>753,56<br>270,50<br>646<br>330,80<br>656<br>519 |

### TOKYO Plus 1,6 %

Encore plus fort. La Bourse de Tokyo a, cette semaine, encore prouvé que ses forces n'étaient pas entamées. Quatre fois de suite, des records d'altitude sont tombés et, vendredi soir, le Kabuto-cho enregistrait une nouvelle hausse hebdomadaire de 1,6 %.

|                     | Cours<br>1= déc. | Cours<br>8 déc. |
|---------------------|------------------|-----------------|
| Alai                | 825              | 874             |
| Bridgestone         | 1 990            | 1 960           |
| Canon               | 1 829            | 1 820           |
| Fuji Bank           | 3 430            | 3 540           |
| Honda Motors        | 1 829            | 1 830           |
| Matsushita Electric | 2 328            | 2 300           |
| Mitsublshi Heavy    | 1 280            | 1 190           |
| Sony Corp.          | 8 300            | 8 640           |
| Toyota Motors       | 2 649            | 2 638           |

### Pétroles Filatures, textiles magasins 8-12-89 Diff. BP - France 153 + 21 Elf-Aquitaine 515 + 29 Esso 636 + 66 Exxus (\*) 292 + 2,50 Petrofina (\*) 1938 - 30 Primagaz 926 + 10 Raffinage 183 Royal Dutch (\*) 439,20 + 14,20 Sogerap 464 + 44 Total 565 - 60 8-12-89 Diff. 1 506 + 16 828 + 37 648 - 17 4 405 + 65 577 + 12 2 030 - 32 3 526 + 125 758 + 20 735 + 25 49,95 + 8,25 Agache (Fin.) ... 1 586 BHV ... 828 CFAO ... 648 Damart ... 4 405 Damset DMC Galeries Lafayette La Redoute Nouvelles Galeries Printemps SCOA (\*) Cours du 7-12-89. Métallurgie Bâtiment, travaux publics 8-12-89 Diff. 8-12-89 Diff. 365,10 + 50,10 499 + 38 581 + 72 349 + 5 Penhoët ....... Pengeot SA ...... Lafarge 1 525 + 90 Maisons Phénix 83,40 - 1.85 Poliet et Chausson 634 + 10 SCREG 1 150 + 50 SGESB 243,50 + 7.50 332 190 850 Saulnes-Chârillon . Strafor

## La contribution des entreprises au fonctionnement de la Bourse

## Le CNPF et la SBF proches d'un accord

CNPF sur « les entreprises de diverses opérations en paret le fonctionnement du marché boursier » présidé par M. Yves Rapilly, directeur général de Peugeot, s'est prononcé au début du mois de novembre contre le projet actuel de tarification proposé par la Société des Bourses françaises (SBF) tout en en acceptant, avec réserve, le principe. Des discussions finales ont lieu depuis entre les deux instances. Elles devraient se mettre d'accord très prochainement, vraisemblablement avant la fin de l'année.

Au début du mois de juin, le ministre de l'économie, M. Pierre Bérégovoy, évoquant la libéralisation des courtages, demandait aux sociétés cotées de « réfléchir à leur propre contribution aux coûts du marché boursier, à l'instar de ce qui existe sur les marchés étrangers. Il n'est pas question que le coût des transactions demeure inégalement supporté par les actionnaires au risque de dissuader les plus petits d'entre eux », ajoutait-il (le Monde du 2 juin).

LE CNPF installait alors un groupe de travail chargé d'étudier le projet de la SBF. Ce dernier prévoit une contribution des firmes à différents riveaux allant de la tarification lors de l'introduction de nouveaux titres à un abonnement annuel

Le groupe de travail du en passant par la facturation ticulier lors des OPA. L'ensemble de cette contribution était estimée par les autorités bour-sières à 150 millions de francs pour 1988.

Acceptant avec réserve le principe de tarification, le groupe de travail estimait aux premiers jours de novembre « que la cotation des entre-prises représente effectivement un service, qui, comme c'est le cas sur la quasi-totalité des places étrangères, justifie une redevance ». Toutefois, les experts jugesient que le projet de la SBF n'était « pas acceptable en l'état ».

Pour obtenir leur agrément ils demandaient des modifications. Elles concernaient un rééquilibrage de la tarification pour une meilleure répartition entre émetteurs d'obligations et d'actions notamment, une prestations de services par les institutions boursières et surtème de contrôle des sommes versées. Le groupe de travail préconisait ainsi la cooptation par le conseil de la SBF de « deux censeurs représentant

les émetteurs ». Des discussions sur ces thèmes se sont donc engagées et sont en voie d'aboutir. Il ne reste plus qu'un ou deux points sur la tarification à éclaireir. « Nous en sommes aux derniers ajustements », indiquait-on tent au CNPF qu'à la SBF en fin de semaine.

DOMINIQUE GALLOIS

| 157            | - 7                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            | 1.1900 (1                            | 2424                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | PME 10.6 % 1976<br>8,80 % 1977<br>10 % 1978<br>9,80 % 1978                                                                                                                                 | 169,26<br>121,65<br>166,36<br>108,18 | + 0,10<br>- 0,32<br>+ 0,15         |
| 8-12-89        | Diff.                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,80 % 1979                                                                                                                                                                               | 102,48                               | + 0,34<br>+ 6,13<br>- 0,06         |
| 902            | + 50                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 % 1982                                                                                                                                                                                  | 192,70                               | - 0,02<br>- 0,13                   |
| 3 050          | + 75                                                                                                                                                                                                                                                                | CNB bq. 5 000 F                                                                                                                                                                            | 99,60                                | + 6,10                             |
| 621            | + 41                                                                                                                                                                                                                                                                | CNB Suez 5 000 F .                                                                                                                                                                         | 101,10                               | inch.                              |
| 622            | + 48                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            |                                      | . 445                              |
| 90,75<br>1 111 | + 1,70<br>+ 31                                                                                                                                                                                                                                                      | Mines, caoute                                                                                                                                                                              | houc                                 |                                    |
| 735            | - 15                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            | 8-12-89                              | Diff.                              |
| 1 447          | + 50                                                                                                                                                                                                                                                                | Géophysique                                                                                                                                                                                | 899                                  | + 71                               |
| 1 900          | inch.                                                                                                                                                                                                                                                               | Michelin                                                                                                                                                                                   | 169,30                               |                                    |
| 203<br>644     | + 7,49<br>+ 12                                                                                                                                                                                                                                                      | RTZ (*)                                                                                                                                                                                    | 52,40                                | + 8,98                             |
|                | + 81                                                                                                                                                                                                                                                                | ZCI (*)                                                                                                                                                                                    | 2,60                                 | - 0,09                             |
|                | 8-12-89<br>902<br>667<br>3 050<br>726<br>621<br>1 573<br>621<br>1 573<br>621<br>2 993<br>90,75<br>1 111<br>56,75<br>735<br>402<br>402<br>404<br>404<br>404<br>404<br>405<br>407<br>407<br>408<br>409<br>409<br>409<br>409<br>409<br>409<br>409<br>409<br>409<br>409 | 89.  568  5-12-89 Diff.  902 + 50 6667 + 1 3 050 + 75 726 + 18 621 + 41 1573 + 36 622 + 48 2993 + 168 90,75 + 1,70 1111 + 31 56,75 + 0,85 735 - 15 402 + 3 1447 + 50 4 828 + 5 1900 + 7,40 | Ses                                  | 198,   289,   280 % 1977   198, 26 |

| + 41                                                   | CNI 5 000 F                      | 99,65                                           |                                                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| + 48<br>+ 168<br>+ 1,70<br>+ 31                        | (*) Cours du 7-<br>Mines, caoute |                                                 |                                                      |
| + 0.85<br>- 15                                         |                                  | 8-12-89                                         | Diff.                                                |
| + 50<br>+ 5<br>inch.<br>+ 7,40<br>+ 12<br>+ 81<br>+ 19 | Géophysique                      | 899<br>325<br>169,38<br>262,80<br>52,40<br>2,60 | + 71<br>+ 1,49<br>+ 15,50<br>- 3<br>+ 0,98<br>- 0,09 |
|                                                        |                                  |                                                 |                                                      |

MATIF

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 8 déc. 1989 Nombre de contrats : 45 000.

| GOV TO .     | <b>ÉCHÉANCES</b> |          |              |           |  |  |  |  |
|--------------|------------------|----------|--------------|-----------|--|--|--|--|
| COURS        | Déc. 89          | Mars 90  | Jain 90      | Sept. 90  |  |  |  |  |
| Premier      | -                |          | -            | _         |  |  |  |  |
| + haut       | 105,44           | 105,46   | 105,86       | _         |  |  |  |  |
| + bas        | 105,04           | 105,06   | 105,48       | -         |  |  |  |  |
| Dernier      | 105,32           | 105,36   | 105,72       | _         |  |  |  |  |
| Compensation | 105,34           | 105,36   | 105,78       | 105,88    |  |  |  |  |
| LE VOLUME I  | DES TRAN         | SACTIONS | (en milliers | de francs |  |  |  |  |
| 4.0          | Sec   54         | 60 6 déc | 7 460        | 8 460     |  |  |  |  |

| LE VOLU        | ME DES                                                         | TRANSAC      | TIONS (e    | n milliers  | de francs |  |  |  |  |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|--|--|--|--|
|                | 4 déc.                                                         | 5 déc.       | 6 déc.      | 7 déc.      | 8 déc.    |  |  |  |  |
| RM             | 3 318 420                                                      | 3 190 241    | 2 927 216   | 3 314 886   |           |  |  |  |  |
| R. et obl.     | 8 631 004                                                      | 8 647 482    |             |             | -         |  |  |  |  |
| Actions .      | 350 013                                                        | 1 081 488    | 458 145     | 418 131     | ۳.        |  |  |  |  |
| Total          | 12 299 437                                                     | 12 919 211   | 12 381 343  | 11 232 736  | ~         |  |  |  |  |
| INDICE         | S QUOTID                                                       | ENS (INS     | EE base 100 | , 30 décemb | re 1988)  |  |  |  |  |
| Françaises.    |                                                                | 129,4        | 130,4       | 130,7       | ~         |  |  |  |  |
| Étrangères.    | 121,7                                                          | 120,7        | 120,6       | 120,9       | ~         |  |  |  |  |
| :              | SOCIÉTÉ DES BOURSES FRANÇAISES<br>(base 100, 30 décembre 1988) |              |             |             |           |  |  |  |  |
| Tendance .     | 124,5                                                          | 124,8        | 126         | 126,4       | 127,3     |  |  |  |  |
| ·              | (base 100, 31 décembre 1981)                                   |              |             |             |           |  |  |  |  |
| Indice gén. i  | 540,3                                                          | 543,8        | 542,5       | 547,8       | 547,6     |  |  |  |  |
|                | (bas                                                           | e 1000, 31 d | lécembre 19 | <b>87</b> ) |           |  |  |  |  |
| Indice CAC 40. | 1 939,09                                                       | 1 939,26     | 1 960,29    | 1 965,63    | 1 979,29  |  |  |  |  |

481 460 591 590 425 2 820 1 596 945 3 036 696 484 218 945 2 980 555 480 310 LES PLUS FORTES VARIATIONS DE COURS HEBDOMADAIRES (RM) CSEE ..... + 18.J Berger SA .... - 9.2 Frees-Lille ... + 17.9 Thomson-CSF . - 5.5 Reff. dist. ... + 16.9 Ross-Uchf ORD - 5.3 BAFIP ... + 15.2 SAGEM ... 3.8 BAFIP ...
Penhoët ...
BP France Penhoët + 12.6 FACOM -BP France + 12.4 Lyonn Eaux -Michelin B + 12.2 Drount Assur -ESSO -- + 12 Synthelabo -J. Lefebre Est + 11.5 CFAO -Suninger + 11.5 De Nacido Co

| Total (Fr. pft.) + 1(<br>Paribas + 9<br>Sodezho + 9   | Majoret<br>Majoret<br>9,9 MMB.<br>9,5 SAT | ts 2,4<br>- 2,3<br>- 2,2                      |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| VALEURS LE                                            |                                           |                                               |
| IRAITE                                                | ES AU RIV                                 | (*)                                           |
|                                                       | Nbre de<br>titres                         | Val. en cap. (F)                              |
| Paribes                                               | 1 560 356<br>2 420 218<br>1 110 169       | 1 360 354 256<br>1 045 599 866<br>564 629 773 |
| Navigation mixte .<br>Pengett SA                      | 259 502<br>542 865<br>81 458              | 492 696 326<br>466 938 546<br>421 334 257     |
| Banx (Génèr. des)<br>Elf-Aquitaine<br>Eurotun. SA-PLC | 180 854<br>774 918<br>6 625 248           | 405 352 476<br>386 688 354<br>381 146 805     |
| BSN<br>Seint-Gobein<br>Accor                          | 488 671<br>.484 194<br>305 850            | 369 327 643<br>311 924 492<br>268 346 310     |
| Michelin B                                            | 1 676 808<br>55 145                       | 266 315 814<br>260 615 185                    |
| (*) De vendred<br>7 décembre laches.                  | i 1= décem                                | bre an jeudi                                  |
|                                                       |                                           |                                               |

Remous sur le

## BOURSES ETRANGERES

# CRÉDITS, CHANGES, GRANDS MARCHÉS

### MARCHÉ INTERNATIONAL DES CAPITAUX

## L'attrait du tableau d'honneur

Déçus dans leur attente d'une que se livrent certains établisse-baisse du niveau de l'intérêt aux ments financiers. Etats-Unis, les débiteurs internationaux ont été nombreux ces derniers jours à consulter leurs euroban-ques, leur demandant s'il ne convenait pas de solliciter avant Noël le marché international des capitaux et d'amorcer dès à présent leur programme d'emprunt de l'année pro-chaine. Le niveau absolu des taux de rendement est raisonnable, et rien dans l'environnement actuel ne

permet d'affirmer que les condi-tions s'amélioreront en janvier. Il convient de se féliciter que de telles interrogations n'aient guère rencontré d'écho, surtout en ce qui concerne le dollar. Une accumulation de nouveaux emprunts aurait très certainment conduit à de sévères échecs car les investisseurs, qui disposent des mêmes éléments d'appréciation que les emprun-teurs, demeurent sur la réserve. L'année devrait donc logiquement s'achever dans le calme. A quelques exceptions près, l'activité primaire, celle des émissions nouvelles, pourrait revêtir un aspect essentiellement factice, caractéristisque de la concurrence acharnée

A l'heure des bilans annuels, des listes sont dressées dans le but de refléter l'activité des différentes eurobanques. Ces listes sont précieuses car elles donnent une assez bonne idée du marché. Leur interprétation n'est cependant pas toujours aisée, et il y a, bien sûr, plu-sieurs façons de les lire. Mais pour les intéressées, elles preunent sou-vent l'allure d'un tableau d'honnenr qui, si l'on figure anx pre-mières places, pourra, l'année suivante, être utilisé comme argu-ment publicitaire. C'est ainsi par exemple qu'au dernier moment, des émissions internationales peuvent apparaître au grand jour, dont les conditions n'auraient en d'autres circonstances pas été rendues publiques car leur placement est limité à un cercle restreint d'investisseurs. En révélant son rôle dans une opération de ce genre, son chef de file peut espérer gagner un rang au palmarès des banques les plus dynamiques. Certains établissements japonais sont connus pour user et abuser de situations de ce

garantie par la République fran-caise. D'environ six ans et demi de durée, les titres seront bientôt assimilables à ceux issus d'une opéra-tion précédente rémunérée à 9 % l'an. La transaction fait l'objet d'un swap, mais sculement pour les deux premières années.

Une des caractéristiques de la

structure actuelle des taux d'intérêt sur la plupart des grands mar-chés de l'argent et des capitaux est d'être « inversée », c'est-à-dire qu'à brève échéance les niveaux de rémunération des placements sont plus élevés qu'à moyen ou long terme. C'est précisément de cette inversion dont le Crédit foncier tire avantage. L'échange temporaire du produit de son emprunt lui fournit durant deux ans des fonds en dol-lars des Etats-Unis sur lesquels il aura à servir un intérêt relativement faible : le taux en sera d'envi-ron 1% inférieur à la référence internationale que constitue le

Crédit local de France a pour sa part retenu la solution d'un simple contrat d'échange de taux d'intérêt contrat d'échange de faux d'intérêt pour son nonvel emprunt de 100 millions d'écus. Ses obligations, lancées à 102 % rapporteront aux souscripteurs 9,75 % durant cinq ans. Mais grâce au swap organisé par Paribas, le chef de file de l'opération, le débiteur aura à rémunérer cette dette à taux variarémunérer cette dette à taux variable (et non à taux fixe) durant toute la durée de l'emprunt, à un niveau qui se situe à environ 35 centimes au-dessous du Libor en

Deux banques de commerce extérieur, celle de Suède (SEK) et d'Autriche (OKB), sont également au nombre des plus récents emprunteurs en écus, chacune ayant ajouté une tranche de 50 millions à une souche d'environ cinq ans de durée. L'émission de SEK, dirigée par Bankers Trust Interna-tional, est assortie d'un coupon de 9,75 %. Celle d'OKB, dirigée par Merrill Lynch International, porte intérêt au taux facial de 9,50 %. Les prix d'émission diffèrent, ce qui rétablit l'équilibre. Au pied des commissions, les rendements sont pratiquement identiques (9,55 % et 9,53 %). Le swap qui accompa-gne la transaction autrichieme pro-

cure à OKB des ressources en yens

à taux fixe.

**CHRISTOPHE VETTER** 

### Promotion du marché de l'écu

Le marché de l'écu bénéficie actuellement d'un regain d'attention de la part des autorités nationales et européennes. Il est ques-tion à Paris de rouvrir bientôt, pour la troisième fois, l'emprunt d'Etat 8,50 % 1997 en écus et on parle déjà d'une seconde ligne que le Trésor pourrait lancer prochaine-ment. Pour sa part, la Commu-

européenne a retenu l'écu comme monnaie d'emprunt dans le cadre de l'aide qu'elle s'apprête à accor-

der à la Hongrie. Ces efforts de promotion officielle devraient trouver un terrain tout à fait favorable. L'unité de compte qu'est l'écu a en effet récemment servi à libeller un nombre assez important de nouveux emprunts internationaux qui, émis pour le compte de débiteurs de tout premier plan, figurent tous parmi les réussites de ces derniers jours sur l'euromarché. Le succès de ces transactions est dû, d'une part, à la fermeté du deutschemark, qui a rehaussé l'attrait de l'écu (dont la

part, aux possibilités offertes aux débiteurs de conclure des swaps très intéressants. L'exemple le plus frappant est celui de la Banque mondiale qu'on

grandes composantes), et, d'autre

croyait mardi dernier encore sur le point de s'adresser directement au marché des capitaux de Francfort et qui a finalement choisi de lever des fonds en ECU. Mais c'était pour y associer un contrat d'échange afin de disposer de fonds en deutschemarks. Le détour par Londres et la marché de l'écu aura valu la peine. Il en coûtera en effet bien moins cher à la Banque mondiale que si elle s'était présentée sur le marché allemand. L'emprunt porte sur 100 millions d'écus d'obligations de cinq ans de durée qui, émises à 101,875 % du pair, seront rémunérées à 9,50 % l'an. Il est dirigé par la Deutsche Bank Capi-tal Markets.

La construction montée pour le Crédit foncier de France par UBS Phillips and Drew retient égale-ment l'attention. Il s'agit d'une opération de 50 millions d'écus, LES DEVISES ET L'OR

## Retour à décembre 1988

6,05 francs, 1,77 deutschemark. Les cours du dollar, le vendredi 8 décembre 1989 ? Oui, mais également ceux du 30 décembre 1988, dernière séance de l'an der-nier. Si les marchés des changes restent jusqu'à la fin du mois aussi calmes qu'ils l'ont été ces derniers jours, les cours enregistrés à la veille de la Saint-Sylvestre risquent bien d'être identiques à ceux enregistrés un an plus tôt. Une belle lecon pour ceux qui s'affolent vite des mouvements erratiques du dollar.

Certains analystes anticipalent une récession aux Etats-Unis, donc une chute des taux d'intérêt outre-Atlantique et celle du dollar. D'autres voyaient dans la vigueur persistante de l'économie américaine, dans les problèmes internes de la RFA et du Japon, la poursuite d'une forte demande de billets verts. Peu tablaient sur la stabilité. Force est de constater que, avec ou sans l'aide des grands argentiers (quatre réunions du groupe des Sept ont été tenues en 1989, en février, en avril, juillet et septembre), les cours des principales devises n'ont finalement que peu varié en un

Le retour au calme en fin d'année est illustré par les récentes statistiques publiées par la Réserve fédérale. Alors que celle-ci avait consacré le record historique de 11,92 milliards de dollars à ses interventions sur le marché des changes entre mai et juillet - époque où la

devise américaine avait atteint ses plus hauts niveaux de l'année 1989, — elle n'a dépensé que 5,87 milliards entre août et octobre. La moitié de cette somme a d'ailleurs été consacrée aux ventes de dollars intervenues au cours des quelques jours suivant la réu-nion des Sept du 23 septembre,

au cours de laquelle les dirigeants des Sept avaient affirmé leur volonté de faire baisser la devise américaine.

La similitude de la situation d'une année sur l'autre se retrouve également sur la parité mark-franc puisque, si la devise allemande flirte actuellement avec son plus haut niveau histori-que (3,4195 francs), elle avait justement atteint ce niveau en décembre 1988. Le franc continue de souffrir de la grande fermeté du mark contre le dollar, et l'annonce d'un excédent de 2 milliards de francs de la balance commerciale de la France en septembre n'a donné qu'un répit pas-sager à la devise française; le mark était coté à Paris, ven-

dredi 8 décembre, à 3,4170 francs, contre 3,4146 francs une semaine aupa-

### Yen et livre deux exceptions

Si l'on ne peut parler pour l'instant de défiance vis-à-vis de la monnaie française ou de réajustement de sa parité avec le mark, les parités du moment doivent inciter les autorités monétaires de l'Hexagone à la plus grande pru-dence, d'autant plus qu'à partir de janvier l'écart d'inflation entre la France et la RFA est amené à

La comparaison entre la configuration actuelle des devises et celle de la fin de l'année 1988 souffre néanmoins de deux exceptions de taille. Le yen et la livre sterling se sout nettement dépréciés par rapport aux principales devises. Fin décembre 1988, 100 yens valaient 4,85 francs et I dollar s'échangeait à 125 yens. Vendredi 8 décembre, ces cours

même, la livre sterling est tombée de 11 francs à 9,50 francs, et de 1,80 dollar à 1,50 dollar. Claire-1,50 dollar a 1,50 dollar. Chaire-ment, la baisse du yen est accueil-lie sans grand mécontentement an Japon, où elle permet un renfor-cement de la compétitivité. Le taux de croissance du PNB nippon a d'ailleurs atteint 12 % en rythme annuel au troisième trimestre, une performance inégalée depuis près de seize ans.

En revanche, en Grande-Bretagne, le déclin de la livre apparaît de plus en plus comme le symbole des doutes manifestés par la communauté financière à l'égard de la politique économique meuée par le premier minis-tre, Mme Margaret Thatcher, et son nouveau chancelier de l'Echiquier, M. John Major. Pour l'instant, aucun signe de modification de la politique de rigneur moné-taire et de flottement de la livre

M. Major a encore répété cette semaine que « la croissance encore forte de MO [l'agrégat le plus étroit de la masse monétaire] ne nous permet pas d'assouplir notre politique monétaire et fiscale, qui restera serrée encore un bon moment ». Au terme de la première journée du sommet euro-péen de Strasbourg, le 8 décembre, la Grande-Bretagne n'avait pas non plus indiqué son intention d'accepter l'entrée de la livre dans le SME, ou la révision du traité de Rome, afin de permettre la construction de l'union économique et monétaire.

FRANÇOISE LAZARE

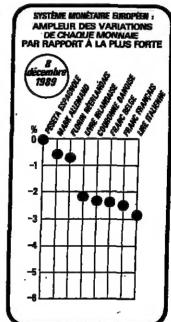

**MATIÈRES PREMIÈRES** 

## Remous sur le cacao

baisse, les cours du cacao à Lon-dres s'établissaient le 8 décembre à 664 livres la tonne, leur niveau le plus bas depuis une quinzaine d'années. Cette faiblesse tient, pour l'essentiel, à la crise de surproduction dont continue de souf-frir le marché. On estime, pour l'actuelle campagne, les excédents à quelque 230000 tonnes de fèves. Les surplus accumulés de saison en saison porteraient sur 1,3 million de tonnes, l'équivalent de sept mois

4 M A No.

Premier producteur de cacao dont elle tire au moins le quart de ses recettes en devises, la Côted'Ivoire est la plus touchée par les effets économiques et sociaux du trop-plein. Ces derniers jours, les autorités d'Abidian se sont abstenues de vendre tant les cours leur semblaient déprimés. « Les gens ont profité de la Fête de l'indépendance pour prendre un congé et assister à un match de football gratuit », indiquait vendredi un négociant français. De toute façon, le cacao ivoirien n'est pas ramassé. Personne n'a d'argent pour financer la campagne, et la marchan-

| COURS DU 8-12                       |
|-------------------------------------|
| 1 529 (- 83.5)<br>Livres/tonne      |
| 1 658 (~ 44)<br>Dollars/tonne       |
| 8 200 (~ 100)<br>Dollars/tonne      |
| 2 285 (~ 55)<br>Francs/toone        |
| 664 (- 15)<br>Livres/tonne          |
| 982 (+ 55)<br>Dollars/toone         |
| 410 (+ 2,20)<br>Cents/boisseau      |
| 236,2 ( 1,88)<br>Cents/boisseau     |
| 179,71 (+ 2,70)<br>Dollars/L courte |
|                                     |

Le chiffre entre parenthèses indique la

arbres. > Ainsi, nul ne peut vraiment évaluer quel sera le volume de la récolte. Les professionnels enropéens qui se rendent régulièrement sur le terrain la situent entre 700000 et 800000 tonnes. D'autres excédents en perspective, qui continueront de peser sur les marchés comme sur la marge de manœuvre économique des pays producteurs, ceux d'Afrique en particulier.

Certains spécialistes du dévelop-pement considérent que, contraire-ment aux idées avancées sur le conflit d'intérêts entre les pays de l'Est et ceax du Sud, les producteurs de matières premières tropi-cales pourraient bénéficier de l'ouverture du rideau de fer en écoulant une partie de leurs sur-plus. L'URSS, la Pologne et la Tchécoslovaquie ont de l'appétit pour le chocolat, le café, le sucre. les bananes ou les ananas. Mais la constitution d'un axe Est-Sud autour de produits de base reste pour l'instant très hypothétique. Elle pose la question du mode de paiement de ces produits par les

### « Ils sout tous insupportables >

Le tiers-monde n'a en effet que faire de monnaies non convertibles qui viendraient s'additionner à ses propres fragilités financières. Les relations de troc entre l'Est et le Sud n'ont jamais été très stimulantes pour les pays en voie de banxite contre du matériel indus-triel soviétique, (dont des chasseneige), la Guinée a longtomps renforcé sa dépendance vis-à-vis de Moscou, tout en restant prisonnière d'une matière première peu renta-ble. Le même cas de figure s'est produit à Cuba, où la révolution castriste s'est singulièrement édulcorée dans les plantations de canne à sucre, chasse gardée du grand frère soviétique.

Quand bien même les pays de l'Est représenteraient un marché

n'indique que les réformes entre-prises à Varsovie ou à Prague se traduiront en priorité per un apport de calories supplémentaires venues d'Afrique... D'après les courtiers enropéens, la Côte-d'Ivoire n'a pas réussi à placer directement son cacao auprès de l'Union soviétique et de la RDA, « lis sont tous insupportables, les l'yoiriens comme les acheteurs de l'Est. Les opérations se réalisent par l'intermédiaire du négoce », explique un

Une fois n'est pas contume, c'est précisément le monde des négo-ciants qui vient d'être seconé par l'exclusion de la firme britannique Philipp Brothers (filiale de l'Amé-ricain Salomon Brothers), de l'Association française du commerce des cacaos (AFCC).

Cet organisme, qui regroupe les chargeurs, les négociants et les transformateurs, a rendu publique le 6 décembre cette décision prise le 10 novembre. Phibro, qui se présente comme le numéro un mondial présente de comme le numéro un mondial présente de compositant enpagé. du négoce de cacao, s'était engagé en 1988 à livrer 12000 tonnes de fèves ivoiriennes à une époque où le président de Côte-d'Ivoire, M. Houphouët-Boigny, se refusait à écouler le moindre sac, croyant ainsi pouvoir influencer le marché

Devant cette situation, Phibro avait invoqué le cas de force majeure pour justifier son impuis-sance à honorer ses contrats. Après enquête, il est apparu que la Côted'Ivoire, moyennant un prix supé-rieur aux cours mondiaux, acceptait tout de même de fournir du cacao aux négociants. L'AFCC a d'abord condamné Phibro à lui verser 30 millions de francs de dommages intérêts, soutenne par une décision de la chambre arbitrale. Le refus de payer du groupe britannique a entraîné son exclu-sion, qui lui interdit désormais de traiter avec les membres de l'AFCC. Une nouvelle qui ne doit pas trop attrister la firme française Sucres et denrées, le principal concurrent de Phibro sur les « origines » africaines,

ÉRIC FOTTORINO

| PLACE      | Lines   | SEU.   | Français<br>trançais | Franc   | D, mark | Franc<br>beige | Floris  | Lire   |
|------------|---------|--------|----------------------|---------|---------|----------------|---------|--------|
| New-York . | 1,5800  | -      | 16,5043              | 62,7156 | 56,3856 | 2,6889         | 50,0000 | 0,8765 |
|            | 1,5630  | -      | 16,4969              | 62,5782 | 56,8224 | 2,6688         | 49,6524 | 0,0768 |
|            | 9,5732  | 6,8590 | -                    | 379,99  | 341,64  | 16,2920        | 362,95  | 4,6358 |
| Paris      | 9,5265  | 6,0950 | -                    | 381,41  | 341.46  | 16,2663        | 302,63  | 4,6350 |
|            | 2,5193  | 1,5945 | 26,3165              |         | 89,9069 | 4,2874         | 79,725  | 1,2199 |
| Zariob     | 2,077   | 1,5980 | 26,2182              | -       | 89,5238 | 4,2647         | 79,3446 | 1,2152 |
|            | 2,8821  | 1,7735 | 29,2785              | 111,23  | -       | 4,7687         | 88.675  | 1,3569 |
| Franciert  | 2,7900  | 1,7850 | 29,2863              | 111,70  | -       | 4,7638         | 28,6296 | 1,3574 |
|            | 58,7602 | 37,19  | 6,1379               | 23,3239 | 20,9698 |                | 18,5950 | 2,8454 |
| Brooder    | 58,5656 | 37,47  | 6,1477               | 23,4481 | 20,5916 | -              | 18,6848 | 2,8494 |
|            | 3,1600  | 2,8000 | 334,66               | 125,43  | 112,77  | 5,3778         | -       | 1,5302 |
| Ameterdem  | 3,1479  | 2,5149 | 330,49               | 126,03  | 112,83  | 5,3744         | -       | 1,5316 |
|            | 2065.06 | 1307   | 215,71               | 819.69  | 736,96  | 35,1438        | 653,50  | -      |
|            | 2055,35 | 1315   | 215,75               | \$22,50 | 736,69  | 35,0947        | 652,93  | -      |
|            | 227,33  | 144,20 | 23,7993              | 90,4358 | 81,3081 | 3,8774         | 72,1000 | 0,1103 |
| Taige      | 223,98  | 143,20 | 23.5111              | 89,6746 | 80,2801 | 3,8244         | 71,1519 | 0.1050 |

COURS MOYENS DE CLOTURE DU 4 AU 8 DÉCEMBRE

(La ligne inférieure donne ceux de la semaine précédente.)

A Paris, 100 yens étaient cotés, le vendredi 8 décembre, 4,2018 F contre 4,2533 F le vendredi 1 décembre.

## MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

## Une semaine sans douleur

Malgré les inquiétudes persis-tantes sur l'évolution future des taux d'intérêt, les dernières séances n'ont pas été porteuses d'une nouvelle chute du marché obligataire. Un nouvel assouplissement du franc français face à un mark toujours très fort, dont le cours frôlait 3,42 F, à un centime seulement de son cours plafond de 3,4305 F, au sein du système monétaire européen fait toujours craindre aux opérateurs la possibi-lité d'un relèvement des taux de la Banque de France. La semaine dernière, l'institut d'émission, impavide, s'était abstenu de les relever. Mais, si le cours du mark persistait à des niveaux aussi élevés, une telle mesure devien-

Sur le MATIF, le cours de

drait nécessaire.

échéance mars (celle de décembre a largement perdu sa liqui-dité), après avoir frôlé 106, est retombé jusqu'à 105 jeudi 7 décembre, avant de se redresser vendredi à 105,36. L'annonce, aux Etats-Unis, d'une légère remontée du chômage en novem-bre – et surtout celle d'une poursuite de la diminution des emplois industriels - est ainsi parvenue à redonner un peu d'optimisme au marché français. Mais les mouvements récents out été enregistrés dans des volumes très faibles (45 000 lots sculement ont été échanosa vendenda échangés vendredi, contre 87 000 la veille). Après une baisse du marché obligataire français, qui a duré plusieurs semaines, les dernières séances écoulées ont été rassurantes. En seront-elles pour autant suffisantes pour entraîner

A Paris, l'événement de la entre 80 et 100 milliards de semaine a bien sûr été l'adjudica-

tion mensuelle d'obligations assi-milables du Trésor (OAT), inter-venue le jeudi 7 décembre. Elle a provoqué une certaine déception. On attendait des souscriptions massives, des Japonais en particulier, mais ils sont restés à l'écart, de sorte que l'enthousiasme a été tout à fait réduit.

### 98 milliards d'OAT ен 1989

La conséquence en a été une nouvelle et légère tension des ren-dements jeudi, celui de l'OAT 8 1/8 % 1999 passant d'un mois sur l'autre de 8,96 % à 8,98 %, et celui de l'OAT 8 1/2 % 2029 augmentant davantage, à 9,09 % contre 9 %, le tout pour 7 milliards de francs (une troisième tranche a été émise à taux variable). Certains opérateurs s'attendaient à la sortie d'une nouvelle tranche en écus, sur le gisement créé en avril dernier, mais les l'ensemble des besoins financiers en monnaie nationale,

L'adjudication du Trésor de jeudi dernier aura porté l'emprunt brut de l'Etat français en OAT cette année à 118,67 milliards de francs (contre 109,86 milliards en 1988), auxquels il convient d'ajouter les 9 milliards de francs empruntés en écus. Si l'on défalque les quelque 32 milliards d'ORT (obligations renouvelables du Trésor) remises en paiement d'OAT lors des adjudications, les responsables du Quai de Bercy les opérateurs sur un nouveau auront effectivement respecté la promesse de contenir l'emprunt

Accusés d'être absents du marché français au cours des derniers jours, les investisseurs japonais se sont néanmoins fait remarquer sur le marché américain en fin de semaine, profitant, en particulier vendredi, de l'embellie du marché créée par la publication des statis-tiques du chômage. Ainsi, outre-Atlantique, le rendement de l'emprunt du Trésor à trente ans 8 1/8 % clôturé vendredi à 7,89 %, contre 7,88 % une semaine auparavant. Le marché allemand s'est également relativo-ment bien tenu, la vive hausse des taux enregistrée au cours des der-nières semaines ayant fait place à une tension plus modérée. On murmure outre-Rhin que la Ban-que fédérale d'Allemagne pourrait à nouveau majorer ses taux directeurs en janvier prochain, si les négociations sur les salaires dérapaient sous la poussée des revendications des syndicats.

Sur le marché primaire, l'acti-vité a été très calme, et le seul emprunt notable a été celui de 500 millions de francs du Crédit lyonnais, assimilable à la tranche ancée en octobre. L'emprunt, d'une durée de onze ans, a été émis à 9,20 % et est ressorti à un taux actuariel de 9,42 %; il n'a pas rencontré de difficulté parti-culière de placement. Bien que pratiquement privé d'émissions, le marché primaire n'a pas été sans action puisque plusieurs emprunts émis les semaines passées se négociaient encore activement. C'est le cas en particulier des titres du CEPME, très demandés, alors qu'ils avaient été acqueillis avec peu de chaleur la semaine der-nière.

# Le Monde

### ALBANIE

## Début de glasnost

Belgrade (AFP). — La Sigu-rimi, la police secrète albe-naise, a été vivement critiquée sonnes. « Pour un groupe dans un roman paru récemvendredi 8 décembre à Baigrade, un fait auquel on ne connaît pas de précédent en Albarie. Thikat (les Couteeux), écrit par un ancien fonctionnaire du ministère de l'intérieur devenu romancier, Neshat Tozaj, dénonce les violations des droits de l'homme, la brutalité et le pouvoir absolu de la police secrète en Albanie. Cet cuvrage, qui a fait l'objet de critiques élogieuses dans plusieurs revues littéraires en Albanie, a reçu le soutien de l'écrivain ismail Kadaré, le seul auteur albansis de réputation

Sigurimi a transformé l'acte d'une femme mentalement les pneus de plusieurs voitures étrangères à Tirana, en un complot organisé par un groupe bé à l'étranger, par la falsification des résultats de

O Amorce de déblocage à la Lal-nière de Roubaix. — Une amorce de déblocage est apparue, vendredi 8 décembre après-midi, à la Lai-nière de Roubaix (VEV-Prouvost) entre la direction et les syndicats, qui occupent les locaux de l'entre prise depuis jeudi pour protester contre la mise en œuvre d'un

d'employés dégénérés et sadi-ques décidés à atteindre leur but, la vie de nombreuses personnes deveit être détruite écrit Ismail Kadaré en commentant favorablement is parution de Thikat, dans la revue Dritz, publiée à Tirans.

e Une société qui ose dénoncer le mai marche vers le progrès », ajoute ismail Kadaré dans ce commentaire qui souligne par ailleurs que « le pro-blème de la démocratie, du respect de la loi et des droits de l'homme » fait l'objet d'un « grand intérêt » en Albanie.

L'Albanie est restée jusqu'à présent totalement à l'écart du mouvement de réformes qui touche le monde communiste les plus vifs la « restauration du capitalisme » qui menace, selon elle, en Union soviétique

en bloquent toutes les issues depuis jeudi soir, la direction annoncé aux délégués CGT, CFDT, FO et CFTC, une révision à la baisse des 754 licenciements annoncés lors d'an CE, le 27 octobre dernier.

« Compte tenu du départ d'une cinquantaine de salariés depuis cette date, le plan concerne aujourd'hui 648 personnes », a indiqué M. Michel Gilles (CGT), Lors des négociations, qui ont indiqué M. Michel Gilles (CGT), débuté à 14 h 30 dans une usine quasi déserte paisque les grévistes de la séance. (AFP.)

## L'ESSENTIEL

### DATES

Il y a sobante-dix ans : Proust, prix

### ETRANGER Le conseil européen

de Strasbourg

mentale sur l'union monétaire et 

L'évolution dans les pays de l'Est

Bulgarie: M. Jivkov exclu du comité central; RDA: l'évolution de l'armée ..... 4

## POLITIQUE

Les débats

parlementaires L'Assemblée nationale adopte un changement de statut pour le Groupement industriel des armem terrestres . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Livres politiques

« La multi-Europe », par André

## SOCIETE

MM. Le Pen et Tapie à TF 1

Le président du Front national est 

Sports Hippisme : les adieux d'Ourasi ;

## « Black Rain », de Ridley Scott

Le Japon comme métaphore de la Con Pasquale >

Barbara et Gebriel, un délicieux duo

CHRONOLOGIE

## Novembre 1989 dans

le monde ..... 14

ECONOMIE Une délégation

du CNPF à Moscou Les Soviétiques reprochent aux entreprises françaises leur timidité

Revue des valeurs ... 16

Crédits, changes, grands marchés .... 17

## Services

Spectacles ......12 l'élévision . . . . . . . . . . . . . 13 La télématique du Monde :

3615 LEMONDE

## Le numéro du « Monde » daté 9 décembre 1989 à été tiré à 544 833 exemplaires

Graphologue MSI

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT



TCHÉCOSLOVAQUIE: au terme d'ultimes négociations

## Accord pour la formation d'un gouvernement où les communistes seront minoritaires

Il semble que l'on s'achemine vers une issue à la crise du pouvoir en Tchécoslovaquie. Un accord est en effet intervenu, vendredi soir 8 décembre, entre l'opposition et les communistes pour la formation d'un gouvernement dans lesquel ces derniers, pour la première fois depuis quarante ans, ne détiendront pas la majorité des porte-

de notre envoyée spéciale

Le nouveau premier ministre, M. Marian Calfa, inembre du Parti communiste (PCT), sommé par le président Husak pour former un gouvernement de coalition après l'échec de M. Adamec, a annoncé, dans la soirée du 8 décembre à la télévision, qu'il était prêt à accep ter une équipe composée pour moi-tié de ministres non membres de partis politiques légaux et pour moitié de membres de partis politiques légaux, essentiellement le PCT, le Parti socialiste et le Parti populaire, ce qui signifie que le PCT ne disposerait même pas de 50 % des sièges au gouvernement. Un peu plus tôt, le porte-parole du PCT, M. Josef Hora, avait indiqué que dans le processus de formation du gouvernement, « l'affiliation politique était devenue secondaire,

### Une nouvelle écnice slovaque

Prague (AFP). - Le ministre slovaque de la justice, M. Milan Cic, un juriste communiste de cic, un juriste communiste de cinquante-sept ans, a été chargé de former un nouveau gouvernement slovaque, a-t-on appris officielle-ment vendredi soir 8 décembre à ment vendrent soir 8 decembre a Prague. L'opposition slovaque rassemblée dans le mouvement Public contre la violence, l'équivalent pour la Slovaquie du Forum civique, a déclaré qu'elle n'avait pas d'objection à cette désignation à condition que M. Cic forme une fonire avancementale composée. équipe gouvernementale composée d'hommes « compétents et non disnes « compétents et non dis-

Six ministres du gouvernement régional slovaque, dont M. Cic, avaient annoncé leur démission du gouvernement vendredi matin. Les neuf autres ministres restants, dont le chef du gouvernement Pavel Hrivnak, ont été relevés de leurs fonctions dans l'après-midi.

## A Paris, en 1990

La taxe d'habitation augmentera de 4,9 %

En 1990, le taxe d'habita-tion que paient les Parisiens va augmenter, après trois années augmenter, apres tros annees sans changement, Cette hausse, de 4,9 % au total, se partage antre 2,5 % de relève-ment et 2,4 % dus à une nou-velle surtaxe instituée par

M. Jacques Chirac, maire de Paris, en présentant le budget 1990 de la Ville de Paris, a précisé que la hausse de 2,5 % était justifiée par la diminution tionnement, qui est le principal apport financier de l'Etat aux collectivités locales. « Le manconectivités locales. « Le mair-que à gagner pour la ville est de 205 millions de francs, soit l'équivalent de trois points d'impôts locaux », a déclaré le maire de Paris en protestant contre cette décision du gou-

De plus, la loi de finances pour 1990 institue une surtaxe qui va accroître d'environ 2.4 % la taxe d'habitation pour les résidences principales dont la valeur locative annuelle dépasse 30 000 francs, c'est-à-dire la plupart des logements locatifs du parc privé, en n'oubliant cependant pas que la valeur locative officielle ne suit que de très loin la flambée des

Rappelons enfin que la taxe d'habitation, cet impôt local payé par les locataires et les proprietaires occupants, est beaucoup moins élevée à Paris que dans la plupart des villes de

J.D.

- 0,42).

le plus important étant la compétence professionnelle des candidats. Cela équivalait à un changement radical de position, puisque le précédent gouvernement, proposé par M. Adamec, et rejeté par le Forum civique, comprensit seize communistes sur vingt et un mem-

As terme de moins de quatre eures de négociations, qui se sont déroulées vendredi sous forme d'une table ronde réunissant toutes les forces politiques du pays, c'està-dire les partis légaux plus le Forum civique et son organition sœur slovaque, le Public contre la violence. . un accord relativement important », selon l'expression du Forum civique, était conclu sur le processus de formation da gouvernement. Ce gouvernement, qui pourrait être présenté dès diman-che au président de la République, devrait être « un gouvernement

En fait, les négociations de vendredi ont porté sur la répartition des postes gouvernementaux cutre formations politiques. A partir de l'accord intervenu dans la soirée, le premier ministre, M. Calfa, ponvait se consacrer dès samedi à l'attribution proprement dite des portesenilles. « Les négociations sont terminées, maintenant il faut former le gouvernement », décla-rait l'économiste Vaclav Klaus, candidat du Forum civique pour le ministère des finances, ajoutant que le Forum avait « pratique-ment » obtenu ce qu'il voulait. Autre économiste, proposé par le Forum - bien que membre du Parti communiste - comme premier vice-premier ministre, M. Valtr Komarek, estimait, de son côté, « avoir de bonne raisons d'être optimiste ». Grave, le militant slovaque des droits de l'homme Jan Carnogursky, possible vice-premier ministre, promettait que tout se déciderait dans les

henres à venir. Il était minuit passé, et la conscience d'une lourde responsa-bilité, teintée d'une douce satisfaction, se lieuit sur les visages membres de la délégation du Forum civique qui, M. Vaclav avec les principaux responsables du mouvement au nouveau sièse de l'organisation, installé depuis quelques jours dans les locaux que lui a cédés l'Association... soviétotchécoslovaque, pour faire le bilan des négociations.

Elections professionnelles

à la SNCP

La CFDT atteint les 30 %

pour la première fois

Aux élections des délégués du

personnel qui ont eu lieu le 7 décembre à la SNCF, la CGT

maintient à peu près son score avec 45 % des voix, tous collèges

confondus, alors que la CFDT pro-gresse et atteint pour la première fois la barre des 30 %. Ces résul-

tats, encore provisoires, ont été communiqués par la direction de la SNCF. La CGT, satisfaite, a fait observer qu'elle obtenait ses meilleurs résultats quand « les candidats avaient été pré-désignés par les syndiqués d'abord », et saluait

la conséquence d'une » pratique démocratique ».

159 175 votes exprimés pour dési-guer 4 025 délégués du personnel,

gner 40.25 deregues du personnel, la participation au scrutin a euregistré une baisse de 2 %. La CGT a 
obtenu 45,35 % des suffrages, soit 
0,35 point de moins que lors des 
précédentes élections en 1987, 
mais 0,89 point de plus par rapport 
aux élections d'octobre 1989 pour 
le comité d'entrevrise La CEDT.

le comité d'entreprise. La CFDT rassemble 30 % des voix

(+1,70 point et +1,89). Les

autres organisations syndicales se

annes organisations syndicales se classent de la façon suivante: la FMC (cadres autonotines) 10,12 % (+0,37 et +0,96), FO 5,29 % (-0,16 et -1,98), la CFTC 4,94 % (-0,13 et -1,49), la FGAAC (agents de conduite autonomes) 3,08 % (+0,03 et -0,36) et la CGC 0,71 % (-0,22 et -0,42).

Avec 205 699 inscrits et

temps: an cours d'une première séance de deux heures dans l'aprèsmidi, les participants, parmi les-quels MM. Vaclav Havel et Jan Carnogursky, qui dirigeaient la délégation de l'opposition tchèque et siovaque, et deux membres du bureau politique, MM. Vasil Mohorita et Ondrej Saling, qui représentaient le PCT, ont exposé leurs positions. Les responsables du PCT sont allés ensuite rendre compte aux organes dirigeants du parti. Puis les discussions, portant cette fois sur la répartition des postes gouvernementaux, out repris vers 20 heures, pour s'achever

### Le sort de M. Husak

La question de la présidence de la République a également été évoquée au cours de ces négociations. L'opposition, rejointe par le Parti socialiste et le Parti populaire, a réclamé à plusieurs reprises, ces dernières semaines, le départ de M. Husak, lui fixant même la date limite du 10 décembre pour quitter « le château ».

Le 10 décembre, c'est dimanche, et la menace pèse toujours d'une manifestation monstre visant à appuyer la revendication de la ission de M. Gustav Husak. L'opposition, qui n'avait encore, samedi matin, ni confirmé ni annulé l'appel à manifester, n'aurait sans doute aucun mai à réunir cent ou deux cent mille personnes place Venceslas, comme elle l'avait fait lundi 4 décembre avec succès pour réclamer la démission du gouvernement à peine formé par M. Adamec.

Les étudiants semblent particulièrement déterminés à ne pas céder sur la question du départ du président de la République, et plus personne à Prague ne traite à la égère la position des étudiants. En révélant jeudi qu'il serait prêt. le cas échéant, à « se sacrifier » et à accepter la fonction présidentielle si a l'évolution de la situa tion » l'exigeait, M. Vaclav Havel a fait redoubler les spéculations d'une démission rapide de M. Husak, rendue tout à fait plausible par la confirmation de M. Calfa comme chef de gouvernement : celui-ci étant slovaque, le remplacement de M Husak, qui est slovaque aussi, par un Tchèque devient inévitable pour respecter

Celles-ci ont en lieu en deux l'équilibre entre Tchèques et Slov-

### Amuistie

M. Vaclav Havel avait aussi émis l'hypothèse que M. Husak, âgé de soixanto-dix-sept ans, ne souhaite en fait démissionner qu'après avoir donné au peuple tchécoslovaque « un bon gouverne-ment », condition qui pourrait être réalisée dès dimanche. Secrétaire général du PCT jusqu'à décem-bre 1987, M. Gustav Husak a déclaré, il y a dix jours, qu'il n'avait pas l'intention de s'accro-cher indéfiniment à son poste; mais il sonhaite visiblement faire une sortie honorable. Peut-être dans cette optique, il a été annoncé vendredi soir que le président avait décidé une large amnistie recouvrant un grand éventail de délits politiques, notamment celui d'avoir quitté la République de Tchécoslo-vaquie, et dont bénéficient donc un grand nombre d'émigrés politiques.

Sauf nouvelles complications, qui ne sont jamais à exclure dans une situation où les choses changent parfois d'heure en heure, la week-end bel et bien engagée sur la voie d'une transition démocratique accélérée après tant d'années d'immobilisme. Après la participation de l'opposition au gouvernement, après l'avènement mainte-nant envisagé d'un aon-communiste à la présidence de la République, la prochaine étape devrait être les élections libres. Selon le porte-parole du PCT, la date d'élections anticipées figure à l'ordre du jour de la table ronde.

□ PAYS-BAS : attendat revenue qué par l'ETA. — Une personne, affirmant parler au nom de l'ETA, a revendiqué auprès du journal basque Egin, l'attentat commis, mercredi 6 décembre à La Haye, contre la résidence de l'ambassadeur d'Espagne au Pays-Bas. Le mois dernier, l'organisation sépara-tiste avait affirmé être responsable de trois attentats perpétrés sin octobre, également à La Haye, coatre le consul général et deux dépendances de l'ambassade d'Espagne. L'enquête n'avait pas permis officiellement d'établir la participation de l'ETA. - (Cor-

## Retour au calme à la rédaction d'Antenne 2

## La nouvelle structure et les nouveaux produits du secteur information seront dévoilés mardi

La tension perceptible jeudi 7 et · Société des journalistes vendredi, vendredi 8 décembre au sein de la rédaction d'Antenne 2 s'est finale-gramme et les nouveaux produits ment diluée dans l'après-midi du 8 décembre. La rédaction s'était inquiétée du sort réservé à l'information, après le départ de « 20 heures » de Christine Ockrent (le Monde du 9 décembre). Elle s'était aussi insurgée contre l'absence au « Club de la presse » l'absence au « Club de la presse » d'Europe 1, qui doit recevoir le président de la République dimanche, d'un journaliste de la chaîne publique, qui doit pourtant diffuser cet entretien. Enfin, elle s'était impatientée du suspense emourant les nominations et les nouvelles émissons dans le secteur de l'informe. sons dans le secteur de l'informe-

Un premier apaisement était donné avec l'annonce que Christine Ockrent serait aux côtés de Jean-Pierre Elkabbach (Europe 1), Alain Duhamei (collaborateur d'Europe 1 et d'Antenne 2) et Serge July (Libération) au sein da « Club de la presse » de dimanche. Entro-temps, plusieurs membres de la rédaction et de la Société des ionnalistes surient dimenté apprendicté de la confession de la recomment dimenté au serient de la serient journalistes avaient discuté avec Christine Ockrent de son départ du iournal télévisé. « Nous avons longuement parlé avec elle et précisé les choses, explique un membre de la Société des journalistes. Cela s'est passé calmement, avec une certaine émotion et la sensation d'un certain gáchis.

Enfin, le directeur général d'Antenne 2, Jean-Michel Gail-lard, a îndiqué, après avoir reçu la

amme et les nouveaux produits

de l'information de la chaîne à la rédaction mardi après-midi. Selon les informations déjà délivrées au comité d'entreprise, la nouvelle structure doit s'articuler autour d'un directeur de l'information (le poste de directeur de la rédaction actuellement occupé par Claude Carré devrait disparaître) et de trois adjoints en charge des-services (politique, économique, société, etc.), des magazines et des reportages, et des éditions (« Télé-Matin », « 13 heures », « 20 heures », etc.). Parmi les nouveaux produits, figureraient cinq magazines (quatre magazines the matiques et un dernier centré sur le reportage). Ces projets son bien accueillis par la rédaction.



sur les co

L'Histoir

er Statelle if

والمؤمر يضرب المعجود ويرجرن The second of the second or selected

nin a gradi b**e** eni a gradi heli<mark>te</mark>e

I Afrique delais

Sam Barren er erteit Services of services represented · MALL P 4 4 19 19 19 19 19 19 19 19

CONTRACTOR OF THE PROPERTY. ● 15 No . ● For the state of the same The risk manager tief bie belde berfen. ··· , - or short with the

● 1.5.55 B

A STORY IN PASS PASS PASS

5 5 5 5 8 8 9 5 8 4 man 6 40